

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



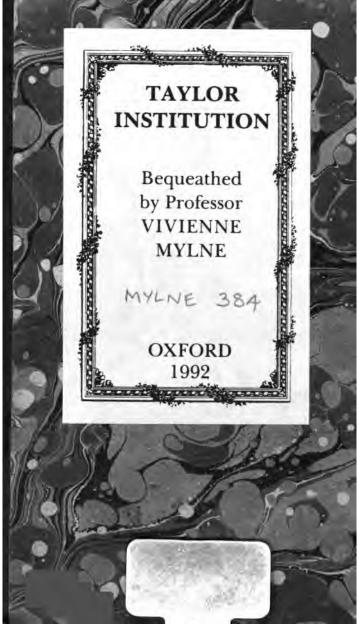



The Factitie of Some of the Source of the So

MMF 85,28

Fontette de Sommery!

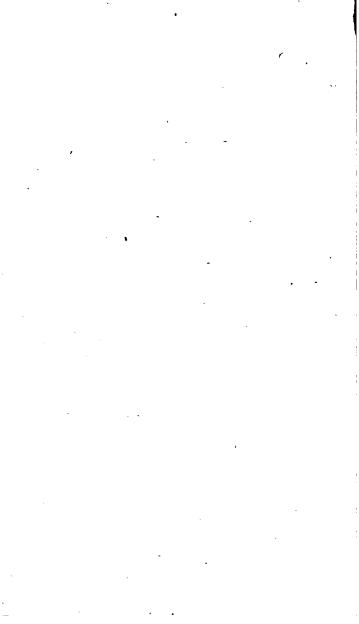

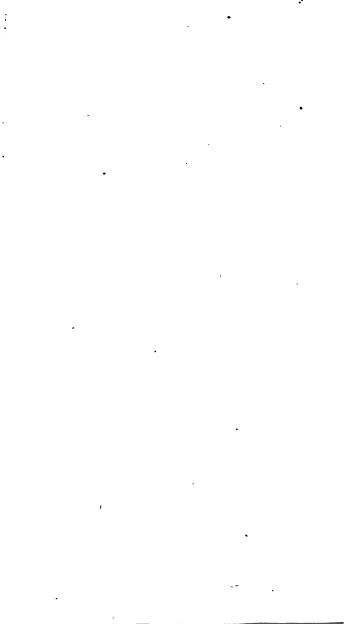

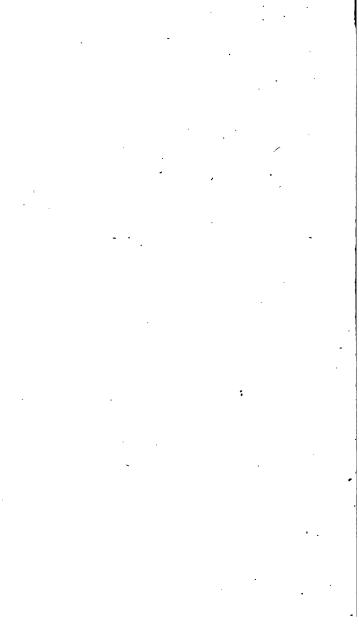

# LETTRES

DE MADAME

LA COMTESSE DE L\*\*\*

A MONSIEUR

LE COMTE DE R\*\*\*

MARIE POITE POLICE

A JULTUNOM

# LETTRES

DE MADAME

# LA COMTESSE DE L\*\*\*

A MONSIEUR

LE COMTE DE R\*\*\*.



#### A PARIS.

Chez BARROIS l'aîné, Libraire, quai des Augustins.

M. D C C. L X X X V.



# AVERTISSEMENT

DE

# L'ÉDITEUR.

LES personnes à qui tout ce qui tient au beau siècle de Louis XIV est précieux, verront peut-être avec une sorte de plaisir la publication de ces Lettres. M. le comte de \*\*\* me les donna neuf ou dix ans avant de mourir, sous ces conditions; 1°. qu'elles ne paroîtroient que long-tems après sa mort; 2°. que je ne ferois pas revivre les noms effacés; 3°. que j'en changerois même les lettres initiales. Je ne conçois pas trop le motif de ces conditions sévères,

ij AVERTISSEMENT mais j'ai dû respecter les engagemens que j'avois pris.

Ces Lettres plairont moins, ce me semble, aux personnes d'esprit qu'aux personnes sensibles: elles n'ont ni la légéreté, ni la variété, ni les tours de celles de madame de Sévigné; mais il est facile de s'appercevoir que madame de Sévigné écrivoit pour la postérité, et que madame de L\*\*\*, au contraire, ne mettoit aucune prétention dans ses Lettres, et n'imaginoit sûrement point qu'elles dûssent être conservées. Le style en est simple et naturel; je ne le crois cependant ni sans agrément, ni sans grâce, et plusieurs personnes de goût en ont la même opinion : d'ailleurs il est aisé de sentir que madame

# DE L'ÉDITEUR.

de L\*\*\*, pleine d'une passion dont elle étoit sans cesse occupée de se défendre, n'a pu donner à son style cette liberté, cette gaieté, ce mouvement dont peut-être elle eût été capable, si son cœur et son esprit eussent été plus calmes. Il est inutile de porter les réflexions plus loin; c'est au public à juger si ces Lettres sont, ou ne sont pas dignes de lui. Elles ont été copiées avec une fidélité scrupuleuse, et l'on ne s'est pas même permis d'en faire disparoître les incorrections.

J'avertis que le nom du couvent de mademoiselle de L\*\*\* étant par-tout effacé, je me suis cru permis de hasarder celui de Belle-Chasse, pour éviter le petit désagrement de ne pas pouvoir

#### iv AVERTISSEMENT.

fixer son idée sur un nom quelconque; désagrément que je n'ai pu sauver, par rapport à madame de L\*\*\* et au comte de R\*\*\*.



**LETTRES** 



# LETTRES

DE MADAME

# LA COMTESSE DE L\*\*\*

A MONSIEUR

LE COMTE DE R\*\*\*

#### LETTRE Ire.

4 Juin 1674.

JE le sais, je le sens, mon cher Adolphe, le regret de vous éloigner de moi, absorbe tous ceux que vous y pourriez joindre: eh! quel éloignement encore! quelle absence, dont on

P

ne peut ni prévoir, ni calculer le terme! J'en suis accablée, malgré tout ce courage que vous me reprochez souvent. Est-il une perte qui puisse m'affliger autant que la vôtre? en est-il une qui entraîne autant de privations? Mon cœur et mon esprit se trouvent également malheureux : vous faisiez le bonheur de l'un, et le charme de l'autre. Je ne fais pas une réflexion, pas une comparaison qui n'ajoute à ma douleur; mais enfin votre fortune, les intérêts de vos enfans, de votre maison, de votre réputation; tout exigeoit ce sacrifice. J'ai dû vous aider à céder à de si grandes considérations, je l'ai fait, et je ne m'en repens pas. Nos sentimens réciproques ne perdront rien de leur vivacité, de leur solidité, de leur tendresse à cette absence, quelque durée qu'elle puisse avoir ; ils en accroîtront au contraire: car, s'il est dans le cœur humain de desirer même un bonheur souvent inconnu, avec quelle ardeur

3

n'aspire-t-il pas à rentrer dans celui qu'il a possédé, goûté, senti! Ne nous laissons donc point abattre, mon cher comte; espérons que la fortune nous réunira plus tôt que les circonstances actuelles he semblent nous le promettre. M. de L\*\*\* est, après moi, la personne qui vous regrette le plus ; il entre dans ma douleur, et me parle de vous pour mon plaisir et pour le sien, Combien ne vous estimeroit-il pas encore davantage, s'il connoissoit votre généreux désintéressement! Mais il doit vous suffire que mon cœur le reconnoisse et le sente; et il le reconnoît et le sent plus peut-être qu'il ne vous est possible de le concevoir.

J'en demeure la pour aller au couvent de ma belle-fille, qui s'est éveillée ce matin avec une assez grosse sièvre, ce qui m'inquiète; vous savez que j'ai du penchant pour elle. La mienne se porte bien. Adieu, trop cher et trop

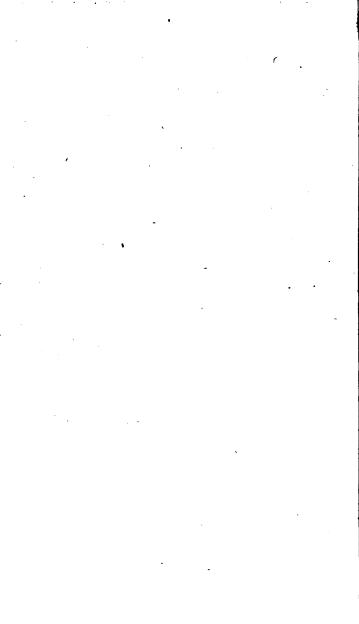

tromper: il improuveroit ceci, il approuveroit cela. Tous vos intérêts vous appeloient où vous êtes; pliez-vous donc à la nécessité; occupez-vous de vos devoirs; voyez du monde; cherchez de la distraction, si votre cœur se refuse à l'amusement. Vos enfans sont venus dîner avec nous hier; je les enverrai chercher toutes les semaines; je les aime pour vous et pour eux. Ils sont aimables dans un genre différent. M. de L\*\*\* s'en est fort occupé; le chevalier lui plaît de préférence.

Je vous quittai l'autre jour pour aller à Sainte-Marie voir ma belle-fille qui avoit la fièvre; sa maladie étoit la rougeole; je la crois hors d'affaire. Madame de Bussy lui donne les plus grands soins. Voilà donc mademoiselle Darquien reine de Pologne. Madame de Scudery dit que la marquise Dépoisse\* en mourra de joie. L'armée navale des

<sup>\*</sup> Tante de mademoiselle Darquien.

Hollandois alarme tous nos ports. Ce m'est une grande consolation de vous voir occupé d'une manière qui vous est utile sans vous faire courir de danger. Je n'ai vu presque personne depuis votre départ. Mon cœur a besoin de solitude; cependant il faut se rapprocher du monde pour plaire à M. de L\*\*\* qui l'aime, et qui commence à n'être plus d'âge à l'aller chercher; vous savez combien je lui dois d'égards et de reconnoissance.

Nous aurons demain un grand diner; madame de Pisieux en sera, non pas assurément pour mon compte; c'est un mérite que je reconnois, mais que je ne goûte pas. Nous aurons aussi madame de Scudery, dont je m'accommoderois mieux, sans ses vapeurs, ses langueurs, ses infortunes: quand elle oublie tout cela, son esprit quoi que vous en disiez, est assez aimable; elle est en commerce réglé avec M. de Bussy, qu'elle connoissoit peu, et dont elle

#### de la Comtesse de L.

raffole: c'est une mode que d'écrire à cet illustre exilé, et une gloire de recevoir de ses lettres; on se rassemble pour les lire. J'en connois quelquesunes; elles sont bien écrites, spirituelles, vaines sur-tout. Sa fille, qui est religieuse à Sainte-Marie, est parsaitement aimable: j'ai peine à quitter la grille quand je suis avec elle. Je vous ai déja dit cela sûrement; qu'importe? nous ne nous ennuyons pas de nos rabachages.

On ne parle que de la beauté et des saintes joies de madame de la Valière. Le roi sut triste le jour qu'elle prit l'habit. Que les hommes sont inconstans! J'en excepte mon Adolphe, qui depuis cinq ans m'aime avec autant de vivacité, de désintéressement, de délicatessse, et qui est bien parsaitement payé de tous ses sentimens.



# III. LETTRE.

10 Juillet 1674.

J E vous approuve et je vous remercie, mon cher Adolphe, d'avoir ensin donné un grand souper: vous êtes obligé à une représentation qui n'est pas trop dans votre goût, mais dont vous tirerez l'avantage d'une distraction qui vous est nécessaire. D'ailleurs on auroit trouvé mauvais, avec quelque raison, que vous différassiez plus longtemps de voir et de recevoir du monde. Vous serez loué de ne pas souffrir qu'on joue dans votre maison aucun jeu de hasard, et d'établir que celui de commerce soit médiocre. Je ne suis point en peine sur votre conduite dans aucun genre; vous voyez et vous pensez parfaitement.

On fait ici de grands projets de fêtes

# DE LA COMTESSE DE L. 9

dont je me contenterai d'entendre les relations; c'est bien assez de donner de grands dîners et de grands soupers chez soi ; cette manière de voir beaucoup de monde est encore la plus commode. La marquise de Montmorency qui soupoit hier ici, me parla de vous avec beaucoup d'intérêt; plus je la vois, et plus je m'accommode d'elle; a société m'est infiniment plus agréable que celle de toutes les autres femmes de mon âge : malheureusement pour moi:, madame de Nemours prend une moitié de sa vie. A propos de jeunes femmes, madame de Soudery disoit chez moi l'autre jour, en s'adressant à madame de Médavy : mon Dieu, madame, que tout ce qui nous suit est sot! puis, me voyant sourire: Madame, me dit-elle, cela ne vous regarde en aucune manière; vous êtes de la troisième génération qui, si l'on en juge par vous, ne ressemble sûrement pas à la seconde. Je pris la répation pour ce qu'elle valoit; je n'en desirois ni pour ma génération, ni pour la précédente, étant absolument de l'avis de madame de Scudery. Nous avons souvent fait cette remarque, vous et moi, cher comte, que l'agrément et l'esprit s'étoient arrêtés chez les gens de cinquante ans. Il est vrai qu'équitablement nous nous exceptions l'un et l'autre. Je ne vous parle point des mariages ni des autres nouvelles. M. de Benserade est un gazetier qui ne vous laisse pas desirer de supplément; d'ailleurs vous savez qu'à l'exception de ce qui regarde mes amis, je mets aux petites nouvelles de société beaucoup d'indifférence; et que pour celles de la guerre, je ne suis pas digne d'en parler. Ma belle-fille a une coqueluche violente, je voudrois l'avoir auprès de moi. M. son père est là-dessus inexorable; il a pour elle une indifférence qui me peine et que je ne conçois pas: ma fille est l'objet de toute sa tendresse; il lui trouve des perfections dont je n'apperçois pas même les pronostics, à moins que la méchanceté n'en soit un. Je hais les préventions, et je me tiens en garde contre elles. Vous avez fortifié dans mon esprit cette aversion naturelle, et j'aime à me retracer tout ce que je dois, mon cher comte, à notre intimé liaison.

# I Ve. LETTRE.

10 Août 1674.

On ne peut rien ajouter, mon cher Adolphe, à la relation que vous fait M. de L\*\*\* de la sanglante journée de Senef. Ce vous est une nouvellé occasion d'admirer la valeur et les autres qualités de M. le Prince, votré héros. Augmentez la liste des blessés; du marquis de Villeroy, qui l'a été légèrement au pied; ce qui peut s'ap-

peler une bonne fortune dans l'étendue du mot. Je suis fort aise que vous commenciez à vous accoutumer aux visages de M\*\*\*, et sur-tout que vous ayez, trouvé deux ou trois personnes avec qui l'on puisse causer un peu agréablement. Je compte et j'espère què vous en rencontrerez quelques autres encore, tout difficile que vous êtes. Je voudrois que vous ne songeassiez à moi qu'avec sensibilité et sans amertume. Croyez que je ne vous dis pas la centième partie de ce que votre absence me fait souffrir; mais je baisse la tête sous l'impérieuse loi de la nécessité; et lorsque je me sens trop accablée de l'étendue de ma perte, je me reproche de me trop occuper de mes intérêts, et je redeviens généreuse à vous les sacrifier. Ce que vous me mandez de la marquise de Parade est bien plaisant. Si je ne connoissois votre sévère exactitude, je penserois que vous avez embelli la scène. Personne n'écrit comme

vous, mon cher comte; tous nos illustres en seroient jaloux. Les lettres
de votre neveu ont avec les vôtres un
air de famille; il m'écrit de Lille, que
mon frère a la plus jolie maitresse du
monde, mais que cette charmante personne a une jambe de bois; ce qui
donne lieu à des méprises plaisantes,
que votre neveu décrit le plus joliment.
Il me semble que je préférerois quelques charmes de moins et une jambe
de plus; non pas de bois, s'entend.

Je me suis fait écrire chez la marquise de Villeroy, qu'on ne voit point, je ne sais trop pourquoi. Hier je menai vos enfans au bois de Boulogne; on y dansoit, ce qui les amusa beaucoup. La marquise de Montmorency est malade; je passai auprès d'elle avant hier une partie de l'après dîner; elle eut un petit cercle de femmes de son âge, qui ne laissèrent point regretter l'absence des hommes. On me fit lire haut une lettre de monsieur de Bussy, fort

bien écrite; je sus tentée d'en lire une beaucoup plus jolie; je n'osai jamais, je l'aurois pu cependant: à la place je sis voir celle du dragon, qui sit rire tout le monde, et madame de Médavy, jusqu'aux larmes. Mais dites-moi donc de m'aller habiller, cher comte; il est huit heures, et j'ai deux visites indispensables à saire avant de me rendre à l'hôtel de Crequi où je dois souper.

#### Ve. LETTRE.

15 Septembre 1674.

d'AI tant d'affaires, mon cher Adolphe, depuis la mort de mon frère, et si peu de lumières sur la situation où il a laissé sa fortune, dont je voulois vous dire au moins quelque chose, que toutes ces raisons m'ont fait diffèrer de répondre à vos deux charmantes lettres. Vous me faites justice, larsque vous

affirmez que je rendrois avec joie la plus riche succession, pour le rappeler au monde. Je n'avois pas pour lui cette amitié intime qui rend ces espèces de pertes si cruelles et si accablantes; mais il me plaișoit; et si je n'avois pas à m'en louer, je n'eus du moins jamais sujet de m'en plaindre. Il étoit jeune; il avoit de la bravoure, de la gaieté, de l'esprit; l'âge peut-être nous auroit plus particulièrement liés: enfin sa mort m'a touchée véritablement; je le regrette fort, et les embarras, suites nécessaires de ce malheureux évènement, m'importunent et m'attristent. Il nous revient de tous côtés qu'il a prodigieusement dissipé, et qu'il laisse beaucoup de dettes. Jusqu'à présent peu de créanciers se présentent; tout cela s'éclaircira: ce qui est certain, c'est que je ferai tous les sacrifices, sans craindre que l'âge de ma majorité, éloignée de quatre ans, apporte changement à ma façon de sentir et de penser là-dessus;

mais si cela m'arrivoit, je trouverois dans M. de L\*\*\* un maître, ou plutôt un conseiller sévère qui me ramèneroit bientôt à mes premiers principes. Vous connoissez son élévation, cher Adolphe; nous l'aimons et nous l'estimons tous deux. Tel est l'ascendant du vrai mérite et de la vertu, qu'il nous nécessite à aimer celui qui met entre nous une infranchissable barrière, et qu'il rend notre cœur inaccessible au desir peutêtre naturel de la voir un jour se briser. Le voilà qui rentre cet ami si religieusement, mais si cherement respecté; il faut bien aller au devant de lui, chercher à le distraire de toute la fatigue que mes ennuyeuses affaires lui donnent, et lui parler de vous, cher Adolphe, pour le mettre en gaieté. » Le cheva-» lier de Rohan est à la Bastille; on a » sur lui d'horribles soupçons. «

# VI°. LETTRE.

3 Octobre 1674.

Que vous dites bien! que vous pensez bien! mais sur-tout que vous sentez bien, cher Adolphe! Mon Dieu, que je suis vaine d'avoir un ami comme vous! J'irois trop loin si je m'abandonnois au sentiment de vous en dire davantage. Croiriez-vous que je me suis fait presque violence pour ne pas faire voir votre lettre toute entière à M. de L\*\*\*? Il seroit en vérité digne de cette confiance; il seroit même capable de nous en aimer encore plus.

Je pense que nous sommes certains de l'état de la succession de mon malheureux frère; il n'a point fait de testament; on a simplement trouvé dans son secrétaire un billet portant ces mots:» Je prie mon beau-frère et ma

» sœur, si je suis tué, (car je ne prévois » pas devoir mourir sitôt d'une autre » manière) de veiller à l'acquit de mes » dettes qui peuvent monter tout au plus » & 80,000 livres. Ils feront le traitement » que bon leur semblera à mes domes-» tiques, qui sont tous fort jeunes, et » qui me pilloient avec émulation; » j'excepte mon cocher, qui me sert » depuis cinq ans avec une exactitude » rare et une probité plus rare encore. » J'espère que le chevalier de Blémur » permettra, en considération de notre » intime amitié, que je tienne pour re-» çus les deux mille écus qu'il me doit, » dont le billet qu'on trouvera dans mon » porte-feuille, lui sera remis déchiré. » Je prie le même chevalier de Blémur » d'accepter mon épèe, mes deux pis-» tolets, mon nécessaire, et mon chien » de chasse favori, appelé Nemrod. « M. de L\*\*\* a fait assembler les domestiques de mon frère (il en avoit sept), leur a lu l'article qui les concerne, leur a donné deux louis et leur habit à chacun, comme aumône peutêtre mal faite, leur a-t-il dit; et, en leur présence, il a donné un contrat de cent écus de rente au cocher, vingt-cinq louis d'argent comptant, et l'a pris à son service, ainsi que le petit postillon, dont le cocher de mon frère lui a rendu bon témoignage, ce qui lui a valu cinquante écus de gratification.

Il faut à présent, mon cher comte, vous mettre au fait de la fortune que laisse ce pauvre marquis. Sa terre' de C\*\*\* est affermée 19,500 livres; deux qu'il a en Touraine sont affermées, l'une 11,400 livres, et l'autre 5,200 l. Il a de plus deux fort belles maisons, l'une au fauxbourg Saint-Germain, l'autre au Marais; la première louée mille écus, la seconde 2,300 livres. Il y a encore pour environ 40,000 livres de contrats, qui avec le mobilier paieront la majeure partie des dettes, lesquelles, sans le courant, montent à

peu de cas? N'avez-vous pas une grande naissance, beaucoup de fortune; et, ce que je prise infiniment davantage, cette considération que donnent la vertu, l'esprit et la valeur? Ne me rendez-vous pas heureuse par votre amitié, vos procédés, votre complaisance? Depuis près de six ans que j'ai le bonheur de vivre avec vous; je ne puis vous reprocher qu'un refus. Quel est-il, m'a-t-il demandé vivement? - Vous ne voulez point que mademoiselle votre fille sorte de Sainte-Marie, et je desirerois qu'elle fût dans un couvent qui me laissât maitresse de l'avoir de tems en tems quelques joursaupres de moi; elle me plait: elle est disposée à m'aimer; comme votre fille elle m'interesse. Je crois bien, m'a-t-il dit, qu'elle annonce de l'intelligence; mais son cœur..... Et que pouvez-vous reprocher à son cœur? vous ne le connoissez pas. La pauvre enfant fut mise au couvent deux jours avant la mort de madame de L\*\*\*3

elle n'avoit pas cinq ans; vous ne l'avez pas vue une seule fois depuis ce moment; vous aimiez cependant sa mère! Oh! oui je l'aimois, a-t-il répondu avec attendrissement ; puis, après un moment de silence: Madame, je vous aime aussi, reprit-il, et bien plus qu'il ne me convient de vous le dire; n'ayez plus rien à me reprocher. Je vous donne mademoiselle de L\*\*\*: si vous en êtes contente, et sur-tout si elle vous aime, mon cœur se rouvrira pour elle. Touchée de cette scène, et de la complaisance de M. de L\*\*\*, je l'embrassai plus tendrement que je n'avois encore fait, et vous n'en serez pas jaloux, trop aimé comte; c'étoit mon père que je caressois, et que je plaignois de n'avoir remplacé que par une fille. une femme charmante dont il étoit adoré. Je vais redoubler d'égards et de soins pour lui. Je m'occupe avec plaisir de faire préparer un appartement à ma belle-fille auprès de moi.

#### 24 LETTRES

Je lui fais le sacrifice de ma première femme dont le service me plaît fort; parce que je ne serai pas inquiète de la laisser seule avec elle. La jeune personne ne sait rien encore de cet arrangement, je compte aller incessamment l'en instruire. Voilà-t-il des détails aujourd'hui, cher comte? ils ne me laissent plus le tems de vous dire tout ce que vous ne savez que trop.

## VIII. LETTRE.

8 Novembre 1674.

Nous avons fait, cher comte, un voyage de quinze jours à Chantilly; je le connoissois à peine, et je le trouve encore au dessus de sa réputation. Nous y avons été bien reçus et bien traités, et nous y avons eu très-bonne et très-brillante compagnie. J'y ai laissé M. de L\*\*\* qu'on a pressé d'y rester le mois.

### DE LA COMPESSE DE L. 25

mois. Dans le même tems vous reveniez de tous vos voyages; vous avez été voir d'abord vos cousins Grignan, et vous avez approché cette divinité, si vantée à droite, si critiquée à gauche: je crois que vous l'avez parfaitement jugée; premièrement, parce que vous étes excellent juge, et que peu de choses échappent à votre coup-d'œil; de plus, parce que je trouve un caractère dans la peinture que vous m'en faites, qui m'en atteste la vérité. Ce portrait est sini; je la reconnoîtrois à la première vue, j'en suis sûre, et je crois que je serois accessible au courage que vous dites qu'il faut voir pour l'aimer. Madame sa mère, bien plus faite pour les succès, a manqué jusqu'ici ma conquête: il ne faut faire cet aveu qu'avec discrétion; on passeroit pour être bizarre.

Je suis à Paris du 5. J'ai trouvé le petit appartement de ma belle-fille joli et commode; elle a une assez grande

chambre a coucher, un cabinet pour faire ses exercices, et une petite garde-robe : tout cela formé de cette salle de billard entre le sallon et le derrière de mon appartement. M. de L\*\*\* m'en a fait le sacrifice; et je ne vois rien de plus inutile à Paris qu'un billard. Je fus le lendemain de mon arrivée à Sainte-Marie; j'annonzai a ma belle-fille qu'elle alloit venir passer trois mois avec moi : elle en eut un saisissement de joie qui la rendit près d'un quart d'heure immobile; ensuite, revenant à elle : Mon père m'a abundonnée, dit elle en sanglotant, mais le Seigneur a pris soin de mei; il me redonne une mère. Gardez-vous. mon enfant, kui dis-je, de penser que M. votre père vous ait abandonnée. Il me déteste, continue t-elle en redoublant ses pleurs; eh ! que lui ai-je donc fait? Je n'avois pas cinq ans lorsqu'on m'a mise ici; jamais depuis je n'ai vu son visage; à peine en ai-je le souvenir.

#### DE LA COMTESSE DE L.

Avez - vous manque de la moindre chose? lui demandaije. Oh! non, me dit-elle; je suis une des plus riches entre mes compagnes; mais c'est vous, maman, qui me donnez tout. Vous rous trompez, lui répondis-je, je n'ai moi-même que ce que M. votre père weut bien me donner. Eh bien, reparait-elle, vous partagez donc ce qu'il vous donne avec moi. Non, lui dis-je, vous tenez tout de ses bontés, qui vont augmenter si vous vous en rendez digne. Ah! ma chère maman, repritelle, je ferai tous mes efforts pour vous plane. Ecoutez, lui dis-je, ne vous ettendez pas à beaucoup de distractions; votre âge ne vous permet pas rie paroître dans le monde; vous ne mangerez avec moi que lorsque feiserai presque seule. Je vous consacrerai crois heures dans la journée; thehez le trouver vos plaisirs dans vos occupa-Tions; on les variera pour ne vous ch pus dégoûter. Je vous cherobersis quel térêt que vous prenez à ma petite. belle-fille; elle est ici du 11. J'ai fermé ma porte huit jours jusqu'à huit heures, pour m'occuper d'elle uniquement. Je lui ai fait quitter le costume de Sainte-Marie; elle est simplement, mais agréablement vêtue; je ne lui ai remarqué ni trop d'indifférence, ni trop de goût pour la parure; sa figure a beaucoup gagné à prendre l'habit et la coîssure du monde; elle ressemble beaucoup à M. son père ; elle a le regard caressant et spirituel, le sourire très-agréable; le teint d'une brune claire; les dents assez mal arrangées, maisfort blanches; les lèvres vermeilles; une fort jolie taille; elle se tient mal, marche mal, parle assez bien; elle paroît avoir une extrême envie de me plaire, et m'écoute avec attention. Je me fais un plaisir de lui donner les premiers élémens de ce qu'elle doit apprendre; je la perfectionne dans la lecture; je lui apprends à marcher, à

## DE LA COMPESSE DE L.

faire la révérence; je cause avec elle; et sans prévention, je m'apperçois déja de quelques progrès. M. de L\*\*\* ne reviendra de Chantilly que le 10 décembre: c'est un grand motif d'émulation que je donne à sa bile. Je voudrois qu'elle eut un meilleur maintien quand il arrivera, et je l'espère. Ma fille a fort mal reçu sa sœur, qui lui avoit cependant apporté une grande boîte pleine de joujoux; elle est sort jolie, mais elle est encore plus méchante; je ne la puis tenir au-delà de trois minutes dans ma chambre; et quoiqu'elle n'ait que quatre ans, je veux obtenir de M. son père de la mettre au coua vent à la fin de l'hiver.

Le chevalier de Gouville m'est venu voir, et m'a lu la gazette qu'il vous destinoit. Rien n'y manquoit que d'être écrite en françois. J'ai donné hier à souper à vos inclinations, la comtesse de Fiesqué; et aux miennes, la marquise de Montmorency, avec une demidouzaines d'hommes, l'abbé d'Effiat, entre autres, qui a plu à la difficile marquise; elle m'a bien recommandé de vous dire cent douceurs de sa part: vous savez qu'elle ne les prodigue pas. Bon soir, cher Adolphe; je vous quitte pour aller souper à l'hôtel d'Humières, en grande représentation.

### X°. LETTRE.

30 Novembre 1674.

Rohan eut la tête coupée. On a fait les plus grands efforts pour obtenir sa grace. Cinna représenté devant le roi il y a quelques jours, à dessein de le fléchir, paroissoit l'avoir ébranlé; mais les ministres s'appercevant que la clémence prenoit de l'avantage, ont appelé la justice qui l'a repoussée. Madame de Villiers a eu le même sort que le che-

valier de Rohan; plusieurs autres ont été pendus. On dit que M. de Pomponne desiroit que le roi pardonnât, et je pense assez bien de son cœur pour le croire: cependant il faut convenir que la trahison du chevalier ne méritoit point de pardon; en quoi peut-être il eût été d'autant plus héroïque de l'accorder.

Je n'ai pas été dans le monde depuis mon retour de Chantilly; j'attends celui de M. de L\*\*\* pour m'y remettre, car il aime que je fasse beaucoup de visites, par la raison qu'il n'en fait point. J'ai presque tous les jours trois ou quatre personnes à souper, au hasard qui m'est toujours plus ou moins favorable, M. de L\*\* \* ayant un fonds de société intime, digne de lui être envié. Mais celui qui y tenoit le mieux sa place me manque, et personne jamais ne le remplacera. Cher comte, ce regret ne s'éloigne pas un moment de mon cœur : ne soyez pas la dupe de cette fausse paix que vous croyez voir dans mes lettres; je ne maitrise pas mes sentimens comme je maitrise mes actions; mais il faut me taire pour n'en pas dire trop.

## XI. LETTRE.

14 Décembre 1674.

OILA M. de L\*\*\* revenu de Chantilly, mon cher Adolphe, en fort bonne santé, mais souffrant un peu de sa blessure, parce qu'il a fait une course d'une lieue à cheval, et dont je l'ai bien grondé. Comme il arriva tard, je ne lui présentai sa fille que le lendemain. La pauvre enfant se trouva mal en l'abordant, et si mal, qu'il fallut l'emporter dans sa chambre et la mettre au lit. Deux heures après, comme elle étoit un peu remise, je priai M. son père de passer avec moi chez elle, et lui demandai avec instance de lui marquer un peu de bonté. Je ne l'embrasserai pas , me dit-il d'un

ton sévère. Mais du moins, lui répondis-je, yous lui tendrez la main? Il secona la tête. Vous m'aviez promis, continuai-je, de ne me plus rien resuser. Je remphrai ma parole, me dit il, en détournant la tête pour me cacher son attendrissement; allons la trouver. Non, monsieur, dis-je alors, restons ici quelques momens. Permettez à mon extrême attachement pour vous, à ma reconnoissance, à l'intérêt que je prends à ma belle-fille, de vous faire des questions que je n'ai pas encore osé risquer. Un homme, dont l'esprit est aussi raisonnable que le vôtre, dont l'ame est aussi sensible, ne peut, sans motif, avoir une aversion aussi marquée pour sa fille. Mais comment un enfant au dessous de cinq ans peut-il s'être rendu assez coupable pour aliéner à ce point le cœur de son père? -Madame, n'apprenez jamais cela; je yeux que vos bontés lui restent, vous la bairiez trop. - Non, dis-je, je ne la

haïrai point, quelque chose que vous puissiez m'apprendre: tout dément aujourd'hui les torts de son enfance. - Dites les crimes, madame. - Ah! monsieur, quelle sévérité! - Je ne dis rien de trop, reprit-il; mais vous ne savez pas / le mal que vous me faites, en me rappelant..... Sa voix s'altéra; ses yeux se remplirent de larmes. Attendrie de voir un homme si courageux dans cette situation, je me jetai dans ses bras. Eh bien, lui dis-je, je consene à vous faire du mal pour vous guérir. Votre cœur sera soulagé, s'il s'ouvre à un cœur qui l'aime; ne refusez pas votre consiance à la mère de cette petite fille qui vous est si chère. Hors d'état de me répondre, il pressoit mes mains sur son cœur, les baignoit de farmes, les baisoit avec cette tendresse décente, je puis dire même respectueuse qui accompagne toujours ses caresses. Nous restâmes plus d'un quart d'heure à pleurer dans le silence; car

DE LA COMTESSE DE L. je pleurois avec lui. Enfin, faisant effort sur sa douleur: Je ne pourrois, ditt il, prononcer ce que vous voulez savoir, mais je vous l'écrirai. Ayez pitié, ma chère comtesse, de l'état où vous me voyez; ménagez ma foiblesse, et dispensez-moi de revoir votre belle-fille du moins aujourd'hui. - Vous ne la reverrez que quand vous le voudrez, lui dis-je : je me meurs de l'état où jé vous ai mis; écartons ce triste sujet. Comme il n'étoit qu'onze heures, et que le soleil étoit beau, je lui proposai une promenade en voiture; et tandis qu'on mettoit les chevaux, je passai chez ma belle-fille. Elle étoit pourpre et brûlante; elle avoit de la sièvre : je lui dis que son père avoit été ému en la voyant se trouver si mal; et que de crainte de lui causer une nouvelle révolution, il ne la reverroit que dans quelques jours. Ah! mon Dieu; dit-elle en renouvelant ses pleurs, que penser

de tout ceci? Je la rassurai de mon

mieux, je lui recommandai d'être tranquille, de boire un peu de limonade; je lui promis de la revenir voir l'après midi, et je sus retrouver M. de L.\* qui avoit encore les yeux bien ronges. Nous sîmes le tour des quais; je cherchai à le distraire autant qu'il me fut possible; nous parlâmes de vous: c'est un sujet de conversation qui, pour mon bonheur, lui plait toujours: son front s'éclaircit peu à peu, et nous revînmes à une heure. Nous trouvâmes l'abbé d'Effiat qui, de fortune, venoit diner avec nous. En sortant de table, M. de L\*\*\* dit à l'abbé, en me regardants Vous lui trouves sûrement l'esprit bien aimable; mais si vous saviez comme elle a le cœur! Le casé pris, j'engageai ces messieurs à faire une partie de trictrac, et je sus auprès de ma belle-sille dont la sièvre se soutenois; mais qui céda le soir au lavage. Pendant que l'étois avec elle, son père envoya saroirde ses nouvelles. Dites à mon papa.

DE LA COMTESSE DE L. s'égria-t-elle vivement, que cette bonté me guérira. Nous avions le soir du monde à souper; sur les neuf heures, comme on alloit se mettre à table, M. de L\*\*\* me dit à l'oreille : Faites mes excuses, et donnez-moi la permission de me retirer. Vous sentezvous incommodé, sui demandai - je? Non, dit-il, mais j'ai besoin de repos. Comme heureusement je n'avois point de veilleuse, tout le monde s'en fut à - minuit. En passant dans ma chambre, je m'arrêtai à la porte de M. de L \*\*\*; m'appercevant qu'il n'étoit pas couché, je frappais il m'ouvrit, et me remit un papier, Son visage étoit dans le même état où je l'avois vu le matin; je le priai de se coucher. Je crois, dit-il, que je dormirai peu. Vous vous reposerez du moins, lui répondis-ie; et comme il aime que je reste à lire dans sa chambre: Je vais, ajoutai-je, m'alter dëshabiller, et je reviendrai

lire ioi jusqu'à ce que l'envie de dor-

mir me prenne. Non pas ce soir, dit-il. - Pardonnez-moi, M. le comte; aujourd'hui est mon jour d'empire. - Oh! sur ce point, tous les jours seront aujourd'hui, ma chère comtesse. J'allai me déshabiller promptement, et je revins lire auprès de son secrétaire ce triste billet. Il me donna, j'en conviens, un sentiment d'horreur; mais ce premier mouvement passé, je ne vis plus que l'emportement d'un enfant irrité, qui frappe sans savoir où portent les coups, et qui blasphême sans comprendre les motsqu'il profère. Je conçois cependant le ressentiment vif et profond qu'en a conservé le père, qui aimoit sa femme à l'excès, et qui en étoit aimé jusqu'à l'idolatrie; mais je ne crains point de vous confier ce trait malheureux de la petite enfance de ma belle-fille.

Vous savez que madame de L\*\*\*
mourut d'un cancer, et qu'elle souffrit
des douleurs inexprimables les derniers
six mois de sa vie. Elle aimoit passion-

41

nément sa fille; mais elle lui étoit trèssévère, et la petite étoit fort emportée. Sa mère vouloit qu'elle se tînt toute la journée auprès d'elle, et ne lui permettoit ni de parler, ni de marcher. La surveille de sa mort, M. de L\*\*\* étant seul avec sa semme, la pesite fille, dont la gouvernante s'étoit éloignée un moment, s'approcha du lit de repos où sa mère étoit couchée, pour demander qu'on la laissât sortir. Madame de L\*\*\* la refusa avec humeur, et voulut arracher de ses mains une poupée qu'elle tenoit. L'ensant, transportée de colère, donna un coup dans le sein de cette malheureuse femme avec sa poupée, en lui disant: Meurs donc, pour que je puisse m'aller promener. Elle achève son ouvrage, dit madame de L\*\*\*, qui , en proférant ces mots, s'évanouit. Des douleurs effroyables la réveillèrent; une hémorrhagie survint, et très-vraisemblablement sa mort fut accélérée par cêtte action

violente de sa fille, dont un pareil emportement avoit occasionné la maladie. Ce trait me sit srissonner, M. de L\*\*\* m'observoit sans que je m'en appercusse, Vous pâlissez, madame? me dit-il. -Ah! monsieur, je n'en puis plus; et aussitôt je me rapprochai de son lit. Ses sanglots me déchiverent. J'entretins cette extrême sensibilité; j'entrai dans tous ses sentimens : il n'étoit pas à propos d'éloigner ce sujet de douleur, mais de l'épuiser. Quatre heures sonnèrent que je n'avois encore osé dire un mot de défense. Voulez-vous, lui dis-je, me donner une place auprès de vous? j'en serai plus près de votre ame. Mon cher comte, lui dis-je alors, je sens que je penserois, que je sentirois comme vous, que j'abhorreis ma sille; maispermettez-moi de vous parler dans toute la sincérité de mon cœur : je serois injuste. Je vois un crime qui me fait frémir, mais c'est le crime de l'ignorance. Un enfant de cet âge sait-il

ce que c'est qu'une mère, ce que c'est que la douleur, ce que c'est que la mort? Ma fille, que vous chérissez, ne dome-t-elle pas sans cesse des coups à sa gouvernante, dont elle est idolatrée? Pendant votre absence. lui ayant jeté une partie de son tabac dans les yeux : Mademoiselle, s'écria cette pauvre fille qui n'en pouvoit plus, vous m'avez rendue aveugle. Tant mieux, répondit ma fille, tu ne verras plus ce que je fais. Je l'ai fort maltraitée à ce sujet; mais je n'en augure point du tout qu'elle aura le cœur mauvais par la suite. Monsieur, je connois les enfans, sur-tout ceux de mon sexe; leur cœur se développe plus tard que leur esprit. Je vous ai dit bien des fois, et je ne wous ai pas trompé, que mademoiselle votre fille s'étoit fait aimer dans son couvent, principalement de ses compagnes: elle est vive et absolue, mais elle a de la douceur; elle est franche, sensible, reconnoissante, généreuse; voilà ce qu'en dit madame de Bussy. Depuis un mois qu'elle est avec moi, et que je l'observe, je la vois sous les mêmes traits. Mais enfin, mon cher comte, l'émotion, ou plutôt la révolution que son entrevue avec vous lui a faite, ne prouve-t-elle pas..... Restons-en là, me dit-il; vous êtes un ange de paix, un ange consolateur. Je ne vous demande plus que vingtquatre heures de délai. - Tout le tems que vous exigerez, répondis-je; mais il seroit mieux pour votre repos, pour le mien, pour la santé de votre fille, que tout ceci finît promptement. - Ces deux dernières considérations me déterminent, dit-il; allons, tout finira demain. Il s'endormit d'accablement, et moi de même. Je me réveillai comme huit heures sonnoient; je me levai; je sortis avec précaution ; j'ordonnai que personne n'entrât avant moi chez M. de L\*\*,\*. J'allai faire une légère toilette, et je passai chez ma belle-fille, que je trouvai en bon état, et qui deman-

DE LA COMTESSE DE L. doit à se lever. J'exigeai qu'elle atten-

dît à midi. Son lit est dans l'enfoncement de sa chambre, et je voulois que cette obscurité lui cachât le visage de son père. Je lui dis qu'elle le verroit avant le dîner; que je la priois de ne. lui faire ni questions ni reproches, et de modérer ses caresses. Mon Dieu, dit-elle, que de précautions! je m'y perds. C'est donc un péché originel que mon papa me reproche? Celui d'Adam du moins laisse la ressource du baptême. Tranquillisez-vous, lui dis-je, tout ira bien; vous serez heureuse, je m'en charge. Ah! chère maman, me ditelle en se précipitant dans mes bras, accordez-moi votre pitié. Vous n'êtes point à plaindre, lui répétai-je plusieurs fois; fiez-vous à ma parole. Je retournai chez moi: j'attendis qu'onze heures sonnassent pour rentrer chez M. de L\*\*\*. Il dormoit encore et son visage avoit l'impression d'une profonde tristesse. Je lui pris doucement la main

pour le réveiller. Quoi ! c'est vous, madame, me dit-il, qui avez la bonté.... Mais que vous êtes abattue! - Vous l'êtes plus que moi, répondis-je. - Cela est moinsfâcheux, répliqua-t-il... Je vous · ai fait voir hier bien de la foiblesse. -Vous m'avezfait voir, mon cher comte, bien de la sensibilité, et vous me ferez voir aujourd'hui bien de la bonté. - Dites plutôt, madame, de la reconnoissance, de la déférence, de la tendresse. Je sonnai ses gens, et je me tins dans son cabinet tandis qu'il s'habilloit. Il vint aussitôt m'y retrouver; je lui rendis la conversation que je venois d'avoir avec sa fille. Allons, me dit-il, allons done la voir. Jentrai la première. Voilà M. votrepère, dis jeu ma belle fille, qui vient savoir de vos nouvelles. Il s'approcha; et lui tendit la main, qu'elle baisa, & différentes reprises, en pleurant amérement; et le darmes gagnèrent M. de L.\* \* \*. Voila, pensai-je en moi-même; des attendeisseraens qui n'auront point

de terme. On brusque les vapeurs; j'en vais, user de même dans cette occasion. Mademoiselle, dis-se à la petite de L\*\*\*, je me fatigue de vous voir pleurer depuis vingt-quatre. heures; vous devez avoir maintenant de la joie: je vous laisserái soule, si cette source de larmes ne tarit point. Ce ton me réussit. Je lui fis plusieurs questions, elle y répondit en sanglottant d'abord, et insensiblement sa voix se raffermit. Je lui donnai lieu de faire des réponses dont son père fut content: tout cela duta une demi-houre Nous nous lewâmes, et M. de L \*\*\* lui dit en s'en allant, nous reviendrons vous voir après diner. Ce fut la seule parole qu'il eut de courage de lui dire; et la petite, qui est forte en citations, lui répondit: Papa, j'ai trop besoin de vous voir, pour vous dire que je ne suis pas digne que wour entriez dans ma maison; il faut, pour me guérir, votre présence avec vos paroles. Et bien, vous guérirez,

ė. . .

lui dit-il d'un air de bonté. Des que nous fûmes seuls, je le remerciai de la violence qu'il s'étoit faite à ma sollicitation. Est-ce donc à vous à me remercier, dit - il en m'interrompant? et il m'adressa des choses si rendres. si obligeantes..... Il n'y a que vous. cher Adolphe, qui puissiez le surpasser en délicatesse. Je lui demandai s'il ne se sentoit pas un peu soulagé. Beaucoup, me dit-il; vous m'avez rendu un grand service. Comment trouvezvous cet enfant? ajoutai - je. Je n'ai pas trop vu sa figure encore, me dit il; mais je lui crois l'esprit et la raison assez avancés. Vous l'aimerez, lui disje. Oui, sûrement, dit-il, si je vois clairement qu'elle vous aime. Nous dinâmes seuls. J'avois pris sur moi de faire défendre ma porte, excepté pour la marquise de Montmorency et l'abbé d'Effiat que j'avois eu soin de faire expressément prier de venir souper, à quoi ils ne manquerent point. Nous passames donc l'après

Paprès diner tête-à-tête, et il m'en parut content. Sur les six heures je sis appeler ma belle-fille; elle étoit dans un déshabiller un peu soigné, et avoit un air languissant qui ne lui messéyoit point du tout. Elle courut embrasser son pere qui ne la recut pas mal, et vint m'embrasser ensuite à plusieurs reprises. Je la gardai jusqu'à sept heures. Je la fis causer; elle s'en tira fort bien, et je vis de l'approbation dans les yeux de son père ; il lui dit quelques mots; enfin cela/ne se, passa pas mal. Notre petit souper fut aimable, Nous avions deux causeurs charmans. Je priai cependant M. de L \*\*\* qui, comme vous savez , ne soupe pas, de se retirer à onze heures, et nous fignes le reste de la soirée de rels frais de gaieté, et même de folie, que nous ne nous séparâmes qu'à trois heures du matin. L'avois besoin . mon shon Adolphe, de cette réparation. Il wous en faudra sûnement une semblable après avoir lu cette lettre, qui est moins

une lettre qu'une brochure. Pardonnez tous les dit-il, tous les dit-elle, et bien d'autres choses encore, et songez que je ne vous écris pas d'abondance d'esprit, mais d'abondance de cœur.

# XII. LETTRE.

## jer. Janvier 1695.

Je ne réponds pas à votre inappréciable lettre, mon cher et très cher Adolphe: il faudroit dire trop de choses, et le tems me presse. Je ne vous écris aujourd'hui que pour me mettre en fortune, et pour vous dire combien tendrement et vivement je fais des vœux illimités pour votre bonheur. Notre ami m'a donné deux agrafes de diamans fort belles, et une petite croix de vingt louis tout-à-fait jolie à sa fille; cependant il a peine à s'accoutumer à elles J'aime l'intérêt que vous prenez à cet enfars.

la marquise de Montmonendy, qui est sans chevaux, à Versailles; nous y passerons deux jours. J'ai, cent choses à faire avant de partir. Bon jour et hon an, mon Adolphe aimable et bien chorement aimé.

# XIII. LETTEE.

18 Janvier 1675.

An! que le récit de votre souper chez le marquis de Sim... nous a fait rire, mon cher comte! je ma abonnerois à souper deux fois par semaine chez un avaire, s'ils étoient tous aussi plaisans par la franchise de leur avarice. Ce reproche a l'autre de manger trop de pain; cette désense rigouleuse d'en donner un second morceau à celui qui laisse la mie du premier; dette opposition à l'ouver-

#### 52 IIILETTRES

ture du pâté; l'audace du marquis de Vence à le mettre en pièces, et l'émulation que cet héroïsme inspire à tous les convives, qui deviennent une troupe de conjurés contre tous les mets et toutes les épices : chaleur qu'accroissent encore les ablutions et libations de cinquante bouteilles de Champagne, qui paroissent et se succèdent comme par enchantement, et dont l'extinction rapide est le coup de grace du patron.... oh! que je vais faire ma cour à la marquise de Montmorency en lui lisant ce morceau de votve lettre!

Le roi vient de donner au marquis de Chamilly, de la meilleure grace, le gouvernement d'Oudenarde qu'avoit M. de Baurepaire, et tout le monde l'approuve, car la défense de Graye est estimée belle par tous les gens du mértier.

Vous me recommandez, mon cher comté, de continuer à vous parler de ma belle-fille cet je vous satisfais saus

peine. Elle acquient de jour en jour de la grace; elle est pleine de bonne volonté et d'intelligence; il faut plutôt la retenir que l'exciter. Je lui ai donné depuis peu un fort bon maître de danse, qui a été réellement surpris du point où je l'ai mise en si peu de tems, Je lui ai donné aussi un répétiteur de musique, qui ne lui enseigne qu'à la lire. sans chanter; car c'est moi qui suis la grande maitresse. Je crois qu'elle aure la voix jolie, quand elle saura la conduire: la psalmodie de nos sœurs de la Visitation ne dispose pas au goût de la mélodie. Enfin je suis fort contente de mademoiselle de L\*\*\*, de son extérieur, de son cœur et de son esprit. M. son père est soujours froid avec elle; ce qu'elle sent vivement, sans s'en plaindre à d'autres qu'à moi. Je m'occupe d'elle autant; qu'il m'est possible; je la prêche peu, me souvenant, bien que les sermons m'étoient insupportables à son âge. Je lui donne

beaucoup de liberté avec moi; et si je l'improuve souvent, je ne la gronde jamais. Il faut que vous me passiez d'être d'une autre opinion que vous sur l'utilité de la faire lire; je ne cherche pas même encore à lui en inspirer le goût. Ditesmoi, je vous prie, que pourroit-elle lire, qui ne fut ou trop frivole ou trop serieux? Je lui apprends ce que je sais, en causant avec elle. Je conviens qu'il y a beaucoup de livres qui pourroient l'amuser et l'instruire; mais presque rous sont en vieux style; elle les lira quand elle saura bien sa langue; et c'est de quoi je m'occupe en l'apprenant moi-même avec elle, étant bien loin de me croire habile en cette science, qui me paroît fort difficile et fort étendue. Au reste je lui fais voir beaucoup de choses dont on jouit communément avec ignorance. Elle sait comment la toile se prépare et se fait; comment on travaille différentes étoffes; comment on imprime, etc. etc. Elle (i, j)

apprend la musique, le clavecin, la danse; on la persectionne dans l'écriture et l'arithmétique: n'en est-ce pas assez pour le présent? Vos ensans sont fort bien avec elle, le chevalier surtout: il a cependant moins de complaisance que son frère, mais il a plus de gaieté. Adieu, cher comte: vous ne savez pas qu'il est deux heures du matin.

## XIV°. LETTRE.

10 Février 1675.

On fait bruit de peu de chose, mon cher Adolphe; si j'avois pensé avoir eu des succès à Versailles, je vous en aurois certainement fait part. Tous les beaux complimens qu'on vous a mandé que le roi m'avoit faits, se bornent à m'avoir dit: Vous êtes bien coîssée, madame; je ne vois point de semmes de votre âge qui se mettent avec autant

de décence et de goût. Je crois que ce fut à la marquise de la Ferté, qui étoit auprès de moi, coîffée comme une folle et vêtue comme une sorcière, que je dus cette galanterie; car, tant que le jeu dura, les yeux du roi nous fixèrent alternativement. Le jeu fini, m'étant trouvée près de lui: Madame, me dit-il, on vous donne déja une fille de douze ans. Je la reçois, Sire, lui répondis-je. Il sourit, et fut parler bas à madame de Montespan. On dit, mais je n'en vis rien, qu'elle me regardoit avec aigreur.

Je suis ravie, cher comte, de votre liaison avec M. de Vence. Sent-il bien le prix de son bonheur? Beaucoup de gens, qui ont du mérite d'ailleurs; manquent de celui-qu'il faut pour bien apprécier et goûter de certains amisi Vous n'en êtes pas un ordinaire, mon cher Adolphe: c'est ce que M. de L\*\*\* et moi disons souvent: c'est aussi ce que sent très - bien la marquise de

Montmorency, qui me fait la grâce de me regarder comme son amie, malgré la distance de nos âges.

Je n'ai rien de neuf à vous dire de ma belle-fille : on me permet de la garder jusqu'au carême. J'ai, quelques soupçons de grossesse dont je ne parle qu'à vous; je ne veux pas donner une fausse joie à M. de L\*\*\*. Vos enfans se portent à merveille; ils viennent d'avoir la rougeole. C'est nous qui avons empêché l'abbé de vous en rien dire, c'eût été vous donner de l'inquiétude gratuitement. Je les ai vus cinq ou six fois pendant leur maladie; ils ont été conduits parfaitement. L'aîné s'est levé avec un pouce de plus; le chevalier n'a pas acquis une ligne. A qui donc écrivéz : vous? me demande mademoiselle de L\*\*\* qui entre dans mon cabinet. - Ma fille, c'est à un homme que M. votre pere et moi aimons beaucoup. 44 livest: dono bien aimable, ...me répond-elle; dites-lui-, je vous prie,

que je l'aime aussi; car je gage que c'est le père des MM. de R\*\*\*. Ah! maman, il leur écrit des lettres si tendres! je n'en recevrai jamais comme celles-là. - Pourquoi, mon enfant? je vous en écrirai de semblables, quand vous serez au couvent. - Oui, vous maman; mais mon papa.....

Nous avons ce soir un grand souper. Ce ne sont pas ceux qui me plaisent; ils valent mieux cependant que les petits soupers mal assortis, tels qu'on en fait chez madame de Pont, et chez quelques autres. La marquise de Montmorency dit qu'il n'y a que madame de Coulanges et moi à qui il appartienne de donner des petits soupers par excellence. Mais elle préfère les miens, par la raison que M. de L\*\*\* n'est pas M. de Coulanges, et que son cuisinier est meilleur que le sien. Elle justisse toujours solidement ses goûts, cette marquise. Bon soir, cher comte.

and the same of th

### X V. LETTRE.

2 Mars 1675.

DE L\*\*\* vous dira lui-même, mon cher Adolphe, combien il approuve la conduite que vous avez tenue. Il pense que de cent personnes qui se seroient trouvées dans la même circonstance, quatre - vingt - dix auroient fait plus ou moins de sottises. Indépendamment de toutes les ressources que fournit un esprit aussi éclairé que le vôtre, vous avez un avantage inappréciable, celuidene jamais mettre d'hument dans les affaires. Il revient ici de tous côtés, des biens infinis de vous; jugez comme je les accueille! On vous a hautement applaudi à la cour , et le roi plus hautement qu'aucim autre all parla mardi, près d'un quart d'heure, à son coucher, de

votre sagesse, de votre modération. et finit en disant : On pouvoit faire de cette tracasserie quelque chose de sérieux, et cela m'auroit foit déplu.

Ma grossese me paroît certaine; cependant j'attendrai quelque tems encore pour en parler à M. de L \*\*\*. Plaise à Dieu que je lui donne un sils qui soit digne un jour de le représenter!

Jemenai ma belle-fille hier à Belle-Chasse. J'ai donné la préférence à cette maison, comme moins éloignée de moi. Il y a près de quarante pensionnaires; plusieurs ont des femmes de chambrel: distinction que je n'approuve point, et que je refuse. Il n'y a point d'abbesses; ce que je voulois éviter, et pour cause: je sais par expérience tous les inconvéniens de leur petite cour. La première maitresse des demoiselles de Belle-Chasse me plant fort : c'est une fille de condition ; âgée de quarante ans, dont la figure est imposante; elle parle bien pelle a de la politeste y et

## - DE LA COMTESSE DE L. me paroît avoir beaucoup de raison.

Ma belle-fille a versé des torrens de larmes ennous quittant; et la vie qu'elle menée avec nous ne pouvant pas occasionner une douleur si vive, i'en donne tout l'honneur à son attachement pour moi , qui est extrême. Cette séparation qui me touche moimême, se trouve fort adoucie par celle de ma méchante petite sille, qui a suivi sa sœur au couvent , et qui a quitté père, mère, bonne, camarades, sans le moindre regret.

M. de L\*\*\* se charge de vous dire les nouvelles. La marquise de Montmorency a un gros rhume et un peu de sièvre depuis dix jours: je vais la voir autant qu'il m'est possible; et quand je puis, je lui, mène l'abbé d'Effiat. Il y a plus de six semaines que je n'ai apperçu madame de Fiesque; à peine le carême pourra-t-il suffire à la remettre des agitations du carnaval. Pour moi, Se n'ai eté qu'à deux bals; un de la

ville, un de la cour; il me semble que la femme d'un homme de l'âge et de la considération de M. de L\*\*\*. doit user discretement de ces sortes de plaisirs; ce sont de petits principes de conduite que je me fais, auxquels il ne met pas du sien. Vous savez qu'il est impossible d'être plus maitresse que je le suis, de faire ce qui me plaît, d'aller où je veux; et rien n'enchaîne comme cette plénière liberté, ce me semble. Les maris s'ingénient bien mal d'en user si différemment; d'être inquiets, aloux, assidus: une tenace assiduité est un veritable espionnage; il faut absollument hair un personnage aussi désobligeamment importum.

On dit assez de bien du nouveau confesseur du roi (1). Mais voilà madame d'Asserac que je vois descendre de carrosse; madame d'Asserac, amie

normal Referance

<sup>(1)</sup> Le père de la Chaise, homme de condition, neveu du père Coton, conlesseur de Henri IV.

dre une personne de cette importance? Je vous prends pour juge, mon cher Adolphe.

### XVI°. LETTRE.

· 20 Mars 1675.

Voici, mon cher Adolphe, une nouvelle de ma compétence, qui fait l'entretien d'une petite cour, et sur laquelle on se dispute, on s'anime, on s'offense, on se brouille. Vous saurez bien où trouver un attachement dont on avoit à peine vu d'exemple: attachement formé dès la première jeunesse de l'une, et l'âge mitoyen de l'autre: attachement que le laps de tems avoit presque rendu respectable; car il s'est soutenu dix-huit ans: eh bien! il vient de se rompre; mais avec

un bruit! un scandale! dont vous ne pouvez vous faire l'idée. Il faut cependant vous dire que cette rare constance n'étoit que d'un côté, de celui de la marquise de C\*\*\*; car le commandeur lui faisoit toutes les infidélités possibles. On l'en avertissoit obligeamment; mais elle repoussoit la médisance, son amant ayant toujours pour elle les mêmes assiduités, les mêmes égards, et dit-on, la même vaillantise. Voici le coup de lumière qui a dissipé toutes les illusions. Depuis douze ans, le commandeur donnoit à sa princesse deux livres de tabac d'Espagne pour ses étrennes, lesquelles n'arrivoient pas toujours à point fixe pour le nouvel an. Or, ce tabac en retard cette année, il lui en apporta, il y a huit jours, une livre, au lieu de deux, selon l'ancien usage. Pourquoi donc, lui dit-elle, l'ambassadeur a-t-il fait cette diminution? Lui sottement de répondre : Il n'a point fait de diminution; mais j'ai

partagé. .... Ah! perfide! ingrat! c'est maintenant que je vois a à n'en plus douter, que vous ne m'aimez plus: ne paroissez jamais devant moi. Tout ceci semble ridicule, à juger de sang froid; mais il n'est point de petits torts en amour. Je n'aurois sûrement pas fait, les scènes de madame de C\*\*\*; je n'aurois pas brusqué la rupture; mais je l'aurois insensiblement amenée sans que personne apprît qu'un sujet, si léger en apparence, en eût été le motif. Rien de plus désobligeant que de retrancher quelque chose à des marques d'attention long tems soutenues, soit avec ses maitresses, soit avec ses amis. Il faut que le commandeur soit bien gauche, ou bien avare; s'il eût fait venir deux livres de tabac de plus : il n'eût pas donné à une femme, dont il étoit véritablment aimé, la preuve de son inconstance. M. de L\*\*\* pense bien différemment : sa sœur lui demanda sa petite maison de campagne l'année passée pour l'automne. Depuir quatre ans, il la prête dans le même tems à madame de Sainte-Croix, son ancienne amie, qui n'est pas riche. Ne pouvant se résoudre de la priver de ce petit agrément, il pria sa sœur d'accepter cinquante louis pour en louer une autre; ce qui lui fit beaucoup plus de plaisir. Voilà une façon noble de tout concilier.

La marquise de Montmorency n'est pas encore remise de son rhume; elle en est restée foible, sans sommeil et sans appétit. Je vais souvent lui faire compagnie. Elle reçoit peu de monde; mais vous vous doutez bien du choix. Madame de Coulanges est du petit nombre des élus. Je ne la connoissois point du tout; elle soutient et surpasse même sa réputation; elle plaît sans le chercher, et l'on ne peut être plus simplement et plus naturellement aimable.

M. de L\*\*\* vous mande toutes les obligations que nous ayons à M. de

## DE LA COMTESSE DE L. 6

Pomponne, dans la personne du petit de K\*\*\*. Il n'y a point de ministre aussi juste, aussi vrai, aussi obligeant, aussi exact à sa parole; et dans cet éloge, ma reconnoissance ne prend rien sur ma franchise. Nous avons souvent parlé de lui, cher Adolphe, dans les mêmes termes.

## XVII. LETTRE.

ter. Mai 1675.

Bon jour, cher Adolphe; vous ne me prendrez point sans vert: aussi bien dois-je être empressée de vous remercier de toutes les bonnes choses que vous m'avez envoyées, et des choses meilleures encore que vous me dites. Monsieur le comte de Castellane est un fort aimable ambassadeur, que nous fêtons beaucoup, et dont nous ajoutons aux prérogatives. Il a toujours la pre-

mière, place, est le premier objet de notre attention; enfin il sera bien difficile, s'il nous fait des tracasseries avecla puissance qui nous l'envoie : plaisan-, terie cessante; il vous aime et vous estime, cher comte, en homme qui se connoît en mérite. Le sien nous plaît fort, et nous regretterions de le retenir si peu de tems, si nous ne savions qu'il ne nous quitte que pour vous aller retrouver. Je ne vous ai pas fait une réponse plus prompte, parce que vous m'avez mandé que vous alliez faire un petit voyage chez le président de Maliverny, dont vous avez oublié de me donner l'adresse. J'ai partagé vos beaux citrons, comme de votre part, avec la marquise de Montmorency: voilà-t-il une délicatesse? Cette attention lui a fait plaisir. Nous soupâmes hier chez madame de Coulanges, et nous y menâmes votre ambassadeur. Il y tint fort bien sa place. M. de Coulanges n'y étoit pas. Je trouve la marquise de Montmorency un peu injuste à son égard. Bien des gens me conviennent plus que lui, mais beaucoup plus encore me conviennent moins: s'il vouloit être un peu moins plaisant, faire moins de chansons, ou les faire meilleures, permettre que sa semme parlat plus que lui, je vous assure qu'il me paroîtroit fort aimable. J'ai fait venir hier ma belle-fille diner avec nous, ce qui l'a transportée de joie; mais la rentrée au couvent le soir a été doulouréuse. Je vuis la faige venir à présent toutes les semaines. Elle a été assez bien reçue de M. son pere; cependant les premières impressions s'effacent lentement. Vous pensez bien que je n'ai pas oublié de prier vos enfans, pour que la fête fût complète. On s'est fait réciproquement beaucoup de politesses, et l'on s'est conté bien des choses; puis l'on s'est donné rendezvous à la semaine prochaine. La pauvre madame de C \* \* \* se meurt d'étisie : c'est très-visiblement le chagrin qui l'a con-

duite à cette extrémité. Elle ne veut voir et ne voit que madame de Kerkado, qui lui rend tous les soins d'une tendre et solide amitié. Le commandeur ne s'en inquiète pas davantage que s'il ne l'eût jamais connue. La beauté qui le tient sous son empire, ou qui est sous le sien, ne méritoit assurément pas ce sacrifice; mais l'eût-elle mérité, pardonne-t-on à un homme de cinquante ans d'être infidèle? Qu'en pensez-vous, cher Adolphe?

### XVIII. LETTRE.

16 Mai 1675.

M. DE TURENNE est parti du onze; 'vous le devez savoir', monther Adolphe. Il desiroit tres-sincèrement sa retraite: il a fait de vives instances pour l'obtenir; mais le roi n'a pu se résoudre à laisser reposer encore ce général aussi heureux que grand. Nous lui donnâmes

## DE LA COMTESSE DE L. 91

à diner peu de jours avant son départ; il fut d'une tristesse que tout le monde remarqua, et qui m'est de mauvais augure. Madame de C\*\*\* est morte depuis trois jours; elle fait le comte de M\*!\* son légataire universel, donne ses diamans à madaine la comtesse de Kerkado, et laisse un tableau d'un assez grand prix à son infidèle. Elle a fait son testament les derniers jours de sa vie. Je la trouve bien bonne d'avoir conservé le moindre sentiment pour un homme qui le méritoit si peu. Sa fortune passoit vingt mille livres de rentes.

On a prêté à M. de L\*\*\* un fort gros recueil manuscrit. de lettres de Guy Patin; je le parcours avec assez de plaisir: il y a des choses ennuyeuses; mais on y en trouve de fort bonnes, écrites avec franchise et liberté. Il étoit l'ennemi juré du cardinal, des Jésuites, de l'antimoine et des apothicaires, et se montre tres-favorable aux frondeurs.

. .

Il faut nous résoudre, dit-il, à éprotiver ce que dit l'éoriture sainte : malheur à la terre qui est gouvernée par une femme! malheur encore plus grand a celle qui se laisse gouverner par un étranger! Il dit, en parlant des momes: Qu'ils vivent de l'adresse de nous promettre, par leurs prières telles quelles, le paradis qu'ils n'ont point, pour l'argent que nous avons. Grand partisan de la saignée, il en sit saire huit du bras; de neuf onces chaque : à son beau-père tâgé de quatre-vingte ans, malade d'une inflammation de poitrine, et le tira d'affaire. Le médecin me paroît, en cette occasion, avoir été aussi hardi que le vieillard étoit robuste. ...

Nous partons demain pour Atis, jusqu'au 10 du mois prochain: nous y aurons mesdames de Gouville, de Roquépine, le chevalier de Pont, le comte d'Ossemont, l'abbé de Fieudet. Tout cela est excellent; mais nous n'aurons mi madame de Montmorenty; nil l'abbé

d'Effiat.

# DE LA COMTESSE DE L.

d'Effiat. La première est à Bagnolet; le second est à Veret. J'avois bien envie de mener ma belle-fille avec nous; mais sa première communion m'arrête: je voudrois qu'elle fût en état de la faire le jour de l'Assomption; une absence un peu longue la remettroit à Noël. Ces bonnes raisons de notre première maitresse ne m'ont pas laissé de réplique. Je vous remercie, cher comte, de me préparer un ami dans la personne de M. le marquis de Vence ; pour moi, je suis déja la sienne, puisqu'il est le vôtre. Nous avons ri jusqu'aux larmes de votre antique beauté. Vous nous dépeignez si parfaitement sa parure et ses charmes, que je l'ai barbouillée à l'encre de la Chine. M. de Castellane jure que la ressemblance en est frappante. Je vous enverrai ce chef-d'œuvre par lui, pour que vous en puissiez juger vous-même. Nous avons regret de le perdre (c'est de M. de Castellane dont je parle); cependant je

suisfortaise qu'ilaille augmenterle petit nombre de votre bonne compagnie; et vous savez, cher comte, que je vous ferois de grand cœur le sacrifice de tout ce qui me plaît le plus. M. de L\*\*\* vous écrira par le premier courrier.

Voici l'abbé de Fieubet qui m'apprend que le cardinal de Retz, par de grandes vues de religion et de réforme, renvoie son chapeau de cardinal à Rome, et ne retient ses abbayes que jusqu'à l'extinction de ses dettes: celle de Saint-Denis est la seule qu'il ait dessein de conserver, Il se prépare à se retirer à Saint-Mihels, et ne gardera de toute sa maison, que deux valets simplement. Le soir de sa vie, ne ressemble guère au matin.



### XIX. LETTRE.

Atis , 2 Juin 1675.

J'ABANDONNE le chapitre des nouvelles à M. de L \* \* \* , qui vous écrit par le même ordinaire. Nous n'avons point donné de lettres à M. de Castellane, vu le détour qu'il doit faire avant de vous aller retrouver : je ne l'ai chargé que du petit tableau de votre présidente; je l'ai fait encadrer, pour que vous puissiez le mettre à la cheminée de votre sallon, en faveur des gens de goût. Nous passons le tems assez agréablement, faisant des promenades quand il fait beau, lisant, causant, jouant lorsque la promenade se refuse. Si nous sommes contens de notre compagnie, il paroît qu'elle est contente de nous, puisque personne ne parle encore de nous quitter. Je me trouve très-bien

de madame de Roquépine ; elle a de l'esprit sans affectation, et de l'instruction sans pédantisme : je la présère à madame de Gouville, non du côté de l'esprit (cette dernière en a davantage), mais pour beaucoup d'autres qualités, comme la solidité, la sûreté, l'égalité, la complaisance. Madame de Gouville, malgré ses projets de conversion, est toujours coquette et légère; défauts qui devroient disparoître au moins à quarante ans. Le chevalier de Pont, que je connoissois assez superficiellement, est infiniment aimable, et par l'esprit, et par le caractère, et par un grand usage du monde et de la cour. J'ai des égards particuliers pour lui, comme étant le compagnon d'armes et de blessures de M. de L\*\*\* Le voyage d'Atis m'a fait interrompre les lettres de Guy Patin; je les ai laissées à Paris, Entre nos différentes lectures, nous avons fait celle des lettres de Voiture, que notre bonne compagnie

DE LA COMTESSE DE L. admire, et qui, je l'avoue, me sont insupportables. Je me contente de les laisser applaudir par ses autres, sans en dire mon opinion. Nous lisons souvent des pièces de théâtre: la tragédie n'y gagne pas; mais le comte d'Osmond lit la comédie plus parsaitement qu'on ne la joue, et nous fait rire jusqu'à lui demander trève. Je pense que le premier courrier m'apportera de vos nouvelles; il y a près de trois semaines que je n'en ai reçu. Ce n'est sûrement pas négligence de votre part, cher Adolphe; cependant je vous prie de vous mieux arranger. Si vous n'eussiez pas écrit la semaine passée à M. de L\*\*\*, j'aurois beaucoup d'inquiétude, et vous vous reprocheriez de m'en avoir causé.



## X Xe. LETTRE

20 Juin 1675.

C'EsT à vous, mon cher comte, que je reporte tous les éloges donnés à mon petit tableau : vous animez tellement les récits que vous faites, qu'on voit distinctement la figure et les attitudes des personnes que vous dépeignez: au surplus, je suis charmée que cette plaisanterie ait excité la gaieté du marquis de Vence, et sur-tout la votre. Il m'a fallu rendre bien des devoirs depuis mon retour d'Atis, paroître à la cour, me renouveler dans le souvenir de cette marquise de Montmorency, si peu traitable sur les absences, et dans celui de plusieurs autres personnes que j'aime moins qu'elle, mais dont la société mérite d'être cultivée. L'air de la campagne a fait un bien infini à M. de

### DE LA COMTESSE DE L.

L\*\*\*: j'espère que cette épreuve le réconciliera avec elle. Il y avoit deux ans que nous n'avions été à Atis : il est trop chaud l'été; l'automne il est trop humide; on n'y a pas assez de monde, ou l'on y en a trop. Il est vrai que je n'insiste point contre ces difficultés, trop sûre qu'on m'en feroît le sacrifice. J'ai repris Guy Patin; il est plein d'anecdotes: plusieurs étoient de ma connoissance, mais beaucoup m'etoient inconnues. Je ne savois point, par exemple, que les harengères eussent offert soixante mille francs de pension à M. le duc de Beaufort. Il eût été plaisant qu'il l'eût acceptée. Tous nos enfans dînerent hier ici; quand je dis nos enfans, vous entendez bien, cher Adolphe, que j'y comprends les vôtres. Mon retour a donné bien de la joie à ma belle-fille. Je suis fort contente d'elle; je m'y attache de plus en plus. Elle fait autant de progrès qu'on en peut faire dans un couvent où les le

cons ne sont pas régulières. Elle ne voit son maître à danser que chez moi, une fois la semaine, et ne prend de leçon de clavecin que le même jour, m'étant chargée de cette partie jusqu'à nouvel ordre, d'autant que le maître de Belle-Chasse ne montre pas à mon gré. Celui de musique lui donne trois leçons par semaine. Je ne mets pas à ces talens plus d'importance qu'il ne faut; ce ne sont que des moyens de s'amuser et d'amuser les autres : cependant j'ai remarqué qu'ils rendoient le goût plus sin et plus délicat sur beaucoup d'autres objets, ce qui ne m'étonne point; ils perfectionnent le sens, qu'on peut regarder comme l'organe de l'esprit. J'ai eu de légères incommodités dans le commencement de ma grossesse, qui se sont entièrement dissipées: je compte sur un garçon, et ce me sera une grande joie. Mais, tandis que je cause avec vous, on vient m'apprendre que la grand'mère de ma belle-fille est tomDE LA COMTESSE DE L. 81 bée en apoplexie. Je ne sais où est son gendre: je vais vîte le faire chercher.

De madame la marquise de Montmorency.

C'est moi qui hardiment prend la place de cette charmante comtesse que j'aime à la folie. Je viens souper avec elle, et je l'empêche d'autorité d'aller voir une femme en apoplexie: ce seroit le comble de l'imprudence dans l'état où elle est. J'attends un remercîment de votre part sur mon conseil, M. le comte. Vos lettres sont rares: silence, absence, voilà moitié plus qu'il ne faut pour être oublié.

### XXI. LETTRE.

10 Juin 1675.

Vos moindres succès touchent mon cœur, et vous ne devez m'en laisser ignorer aucun, cher Adolphe. Mille D choses que les gens indifférens tiennent pour des riens, sont intéressantes pour ceux qui aiment: c'est par ce sentiment que je vous rends compte de mes moindres actions; il me semble que c'est me mettre en votre présence.

Après avoir combattu quinze jours une apoplexie escortée de cinq à six autres accidens aussi graves, madame la marquise de V \*\*\* est morte d'avanthier à huit heures du matin, âgée de soixante-deux ans. M. de L\*\* est son exécuteur testamentaire. Elle laisse deux cents mille francs et son mobilier à son fils; cent mille francs et son portrait à la vicomtesse de R \* \* \*, sa fille aînée; cinquante mille francs à la chanoinesse, la plus jolie de ses montres, et sa bibliothèque peu considérable, mais fort bien composée, et par le choix des livres, et par celui des éditions: elle laisse à ma belle-fille, qu'elle aimoit tendrement par le souvenir de

toilette parfaitement belle; à moi, d'assez beaux bracelets; à M. de L\*\*\*, un diamant de douze mille francs. De ces deux présens, l'un va se convertir en contrats en faveur de ma belle-fille; l'autre lui sera donné lorsqu'on la mariera. La mort de madame de V\*\*\* a sensiblement affligé M. de L \* \* \*, en lui renouvelant celle d'une femme dont sa tendresse pour moi ne l'a point consolé : d'ailleurs, sa belle-mère avoit de l'esprit, du mérite, et beaucoup d'estime et d'amitié pour lui. Je l'ai vue deux fois pendant sa maladie; elle avoit sa connoissance alors et un grand courage: on la croyoit mieux; elle ne s'abusoit pas. Je lui menai sa petite-sille: elle lui dit des choses fort tendres, mais sans foiblesse; me remercia de mes bontés pour elle, avec des expressions pleines de sensibilité. Vous l'avez déja recue des mains de son père, me ditelle; recevez-la, je vous supplie, une seconde fois des miennes: yous lui teniez déja lieu de ma fille; tenez-lui encore lieu de moi. Pendant cette scène, je fus obligé de faire éloigner la petite de L\*\*\* que les larmes suffoquoient, et j'ai cru qu'elle ne devoit plus reparoître; d'autant que madame de V \* \* \* n'a eu, les huit derniers jours de sa vie, qu'une connoissance très-imparfaite. J'ai fait revenir hier ma belle-fille ici, pour passer quelques jours avec nous : son excellent cœur ne lui ramène pas celui de son père; il lui parle toujours honnêtement, mais froidement; et ce qui la fâche beaucoup, il ne l'appelle jamais sa fille. Il s'émut en la voyant paroître, et passa dans son cabinet. Je fus l'y trouver quelques minutes après. Je vous gêne donc, lui dis-je? - Oh! jamais! non jamais! me répondit-il. Mais croyez-vous que votre belle-fille me console? Je ne suis bien qu'avec vous. - Je l'enverrai, lui dis-je. après le dîner avec Agathe; d'autant que mademoiselle de la Salle, son amie.

85

doit venir passer le reste de la journée avec elle. - Je suis fâché, me dit-il, de vous environner de ma douleur, qui ne vous regarde que par l'amitié que vous avez pour moi. Je recevrois du monde, malgré ma répugnance, si les bienséances le permettoient.-Je ne suis point susceptible d'amusement, lui répondis-je, quand vous êtes chagrin: nous ne pouvons être bien qu'avec nos amis; madame de Montmorency et le chevalier de Pont m'ont fait promettre qu'ils viendroient de bonne heure, et passeroient la soirée avec nous. - Fort bien, dit-il, madame, ils sont bons dans tous les momens; et vous savez tout arranger et tout prévoir. Nos deux amis m'ont tenu parole, et m'ont aidé à dissiper la tristesse profonde de M. de L\*\*\*. Mais ce matin il m'a priée de permettre qu'il fût entièrement seul avec moi toute la journée. Il avoit à remplir le plus cruel des deyoirs, et n'est revenu qu'à dix heures et demie du soir, de cette lugubre cérémonie, si pâle, si défait que j'en suis inquiète. Je vous écris à une heure du matin auprès de son lit; je vous dis mille choses tendres de sa part, entre autres, qu'un ami comme vous lui manque. Et moi donc, cher Adolphe, que jugez-vous que j'en pense?

### XXII<sup>e</sup>. LETTRE.

23 Juillet 1675.

Vous avez écrit une lettre à M. de L\*\*\*, mon cher Adolphe, qui l'a charmé. Je lui ai lu la mienne toute entière, comme il m'avoit lu la sienne: je ne sais qui l'emporte de votre cœur ou de votre esprit, mais j'aime à donner la prééminence au premier. La réponse de M. de L\*\*\* vous fera sûrement plaisir; il vous parle supérieurement, ce me semble, des prodiges de cette campagne, en marches, en

d'autant plus glorieuse pour M. de Turenne, qu'il a dans le comte de Montécuculli un adversaire digne de lui.
Vous verrez que M. de L\*\*\*, qui sait
le métier, ne doute pas que le premier
ne donne incessamment une bataille
avec avantage, vu la position favorable de son armée. Ces deux grands généraux me représentent Annibal et
Scipion. Le mérite éminent de M. de
Turenne soumet ici toutes les cabales;
l'on ne parle universellement de lui
qu'avec admiration.

M. de L\*\*\* s'occupe toujours tristement des affaires de la succession de sa belle-mère: tout est en bon ordre; mais les enfans ne sont pas d'accord. Vous croyez bien que les difficultés ne viennent pas de notre part. Toutes ces discussions ont donné lieu à M. de L\*\*\* de me faire connoître l'état de la fortune de sa fille. Madame sa mère, en mourant, lui laissa neuf mille livres de

rente; la bonne administration de sa tutèle les a portées à treize mille cinq; voici de plus soixante-douze mille francs qui lui viennent: vous voyez que nous ne serons pas embarrassés pour lui trouver un bon parti. Elle est à son couvent depuis quelques jours : les sorties n'auront plus lieu qu'après la première communion faite; ce qui m'obligera, dans l'intervalle, de lui faire des visites de tems en tems. Ma fille est toujours fort jolie, et personne ne peut venir à bout de sa méchanceté. C'est ainsi que mesdemoiselles de L\*\*\* débutent, car ma belle-fille étoit fort méchante dans sa première enfance; ce qui me rassure pour l'âge un peu plus avancé de sa sœur. Madame de Montmorency nous donne toutes sortes de preuves d'amitié; c'est une aimable et excellente amie. Nous comptons faire dans peu un petit voyage des Chantilly avec elle. M. de L\*\*\* a fait quelques tentatives pour que je me chargeasse de la dépense de sa maison. Je lui ai demandé quelques années encore, sentant mon incapacité: il m'offroit quarante mille francs, sans y comprendre ma pension qui est de dix mille francs depuis la mort de mon frère. Voilà bien des détails, mon cher Adolphe; je vous sers à votre gré: chacun a sa manière de prouver sa tendresse; celle que j'ai pour vous est extrême.

### XXIII. LETTRE.

8 Août 1675.

RIEN de plus touchant, de plus éloquent, mon cher Adolphe, que tout ce que vous m'écrivez sur la perte immense que la France vient de faire dans la personne de M. de Turenne. Il me semble qu'un homme qui le sait apprécier de cette manière, seroit digne de le remplacer. Le roi sent vivement

ce malheur; tous les gens de guerre en sont consternés; l'affliction est universelle. Vous ne savez peut-être pas encore avec quelle ardeur de courage nos troupes ont soutenu le combat d'Altenheim; il sembloit qu'elles ne pouvoient se rassasier d'immoler des victimes aux mânes de leur général. Le comte de Lorges a fait des prodiges; M. de Vendôme a été blessé: le marquis de Vaubrun, qui s'est particulièrement distingué, est tué; sa femme est au désespoir, et refuse toute espèce de consolation. M. de L\*\*\* le regrette beaucoup; il vous fera bientôt des détails plus étendus, aimant mieux attendre que de se charger de faits douteux. Je vais vous en dire un domestique, où ma belle-fille joue un rôle selon mon cœur. Elle me parle, depuis qu'elle est à Belle-Chasse, d'une demoiselle qui demeure dans cette maison depuis une douzaine d'années, appelée mademoiselle Broon: c'est une Irlan-

doise de famille noble, arrachée à ses parens, pour être élevée dans la religion Catholique; et comme on cherche à donner à ces prosélytes de la foi tous les moyens possibles de se sanctisier, on insiste particulièrement sur celui de l'abstinence; de façon que mademoiselle Broon, qui se damneroit avec sept à huit mille livres de rentes dans la religion de ses pères, s'achemine à son salut dans la nôtre, moyennant cent écus sur la cassette du roi, et deux cents francs sur ses aumônes. Elle paie trois cents cinquante, livres de pension aux dames de Belle-Chasse; il lui reste, comme vous voyez, peu de chose. Je fus il y a trois jours voir ma belle-sille. Maman, me dit-elle vivement, j'ai le plus grand plaisir à vous demander. Yous savez que j'aime beaucoup mademoiselle Broon; elle vient d'éprouver un malheur que je voudrois bien réparer: sa couturière a fait banqueroute il y a six semaines; la pauvre demoiselle

Broon y perd une fort jolie robe de perse, qu'elle venoit d'acheter deux louis de hasard. Depuis ce tems, j'ai mis de côté la moitié de ce que mon papa me donne tous les mois, ce qui ne me fait encore qu'un louis; permettezmoi de vendre quantité de petits bijoux d'or et d'argent, qui me sont inutiles: si je les donnois à ma sœur, elle les jetteroit par la fenêtre, ou les perdroit comme ont fait plusieurs petites filles à Sainte-Marie, à qui j'en ai donné; ce dont je suis bien fachée à présent que j'en pourrois faire un meilleur usage. En disant cela, elle courut chercher ses breloques, et m'apporta une corbeille de bijoux un peu maltraités, mais parmi lesquels j'en trouvai plusieurs assez jolis et bien conservés, que je lui fis garder malgré elle. Agathe, chargée à mon retour de cette commission importante, m'a remis ce matin soixante-une livres; j'ai complété généreusement les trois louis,

et je n'ai pas différé de porter au couvent cette grosse somme. Il n'est pas possible! s'est écriée ma belle-fille, rouge comme le seu, de surprise et de joie. Maman, vous y avez mis beaucoup plus que moitié? Je l'ai fort assurée du contraire. Mais à présent, a-t-elle continué, je suis bien embarrassée; comment m'y prendre pour faire passer cet argent à mademoiselle Broon? Elle est fière; elle ne voudra jamais l'accepter, si elle se doute qu'il vient de moi. Nous avons long-tems cherché une manière; enfin je me suis arrêtée à celle de le lui faire remettre comme une légère gratification, provenant des aumônes du roi. Je ne puis vous dire, mon cher comte, combien ce trait de ma bellefille m'a fait de plaisir, par tous les sentimens qu'elle y a joints. J'en ai rendu compte à M. de L\*\*\*. Fort bien, m'a-t-il répondu, cela me donne beaucoup d'espérance. - Ecrivez-lui un petit mot, lui ai-je dit, puisqu'elle ne peut

venir nous voir et que vous évitez la grille. Il m'a accordé cette complaisance; et voilà ce qu'il lui a mandé:

» Je suis fort aise de ce que vous êtes
» assez heureuse pour sentir le prix du
» plaisir d'obliger, etassez honnête pour
» mettre aux plaisirs que vous avez le
» bonheur de faire, de la discrétion et
» de la délicatesse. Puisque vous êtes
» capable de faire un aussi bon emploi
» de votre argent, vos mois seront dou» blés, à commencer du prochain. Soyez
» persuadée que je contribuerai toujours
» de tout mon cœurà votre satisfaction,
» et sur-tout lorsque vous n'aurez que
» des desirs raisonnables. «

Ce billet a enchanté ma belle-fille; elle y a répondu sur le champ en ces termes:

» Vous me faites éprouver, mon » papa, une si grande joie, que je suis » incapable de vous l'exprimer: ce ne » sont pas vos dons qui la causent; mais » votre bonté, que je chéris plus que » tous vos dons. Mon cœur vous sera

» connu quelque jour; vous saurez qu'il » est rempli de tendresse pour vous, et

» est rempit de tendresse pour vous, et

» que mes vœux les plus ardens, sont

» de mériter et d'obtenir la vôtre. «

.M. de L\*\*\* a paru content de cette réponse; j'en ai pris occasion de le questionner sur l'état de son cœur pour sa fille. J'y prends beaucoup d'intérêt, m'a-t-il dit; je voudrois l'aimer, je crois qu'elle le mérite; mais... Des larmes prêtes à s'échapper terminent toujours tous nos entretiens à ce sujet. Ma bellefille me demande souvent, de son côté, la cause de l'éloignement de son père pour elle, dont je ne conviens jamais: je me suis promis de le lui cacher éternellement; elle a trop de sensibilité pour l'apprendre sans risque. Voilà, cher Adolphe, où nous en sommes. Elle va faire sa première communion: ce tems passé, je la ferai venir, comme auparavant, toutes les semaines chez moi; elle y restera de tems en tems quelques jours de suite; M. son père prendra l'habitude de la voir; et cette aversion que je condamne, mais que je pardonne, s'affoiblira; je l'espère du moins. Adieu; mon papier ne me laisse plus que la place de vous mander que le roi a fait huit maréchaux de France, MM. d'Estrades, Navailles, Luxembourg, Schomberg, la Feuillade, Duras, Vivonne, Rochefort; le plus ancien commandera les autres: c'est avoir un grand égard pour les dates. Madame Cornuel dit que cette promotion ne rend pas moitié de la monnoie de M. de Turenne.

## XXIV. LETTRE.

20 Août 1675.

Nous revenons de Basville, cher Adolphe, où nous avons resté cinq jours: c'est un lieu triste; mais M. le premier

DE LA COMTESSE DE L. premier président et son excellente société font disparoître ce défaut. Nous y avions d'étrangers madame d'Asserac, Despréaux, Racine, le père Bouhours et le père Bourdaloue. J'ai pensé me jeter aux genoux de Racine, la plus grande merveille de notre siècle, et peut-être de tous ceux qui l'ont précédé. Sa conversation est digne de ses chess-d'œuvres; et ce que je prise insiniment, c'est qu'elle n'a rien d'impérieux, et que, quelque sublime qu'elle soit, elle est toujours simple, facile et naturelle. Despréaux est commun lorsqu'il ne discute point, et n'a l'air que d'un bon bourgeois sans prétention et sans malice. Le père Bouhours, dont l'esprit est sin et délicat, le gâte par un peu d'affectation et de pédantisme; mais ce qui m'a infiniment étonnée, c'est que ce père Bourdaloue, dont les sermons sont d'une morale si sévère, est dans la conversation plein de goût, d'agrément,

de charme, et possède ces avantages

à un tel degré, qu'à cet égard il l'emporte même sur Racine. M. de L\*\*\*, peu favorable aux jésuites, comme vous savez, est enchanté de celui-ci, qui, de son côté, m'a paru bien sentir l'excellent esprit de M. de L\*\*\*. Voilà une heureuse acquisition pour ce que madame de Montmorency appelle nos dîners de faveurs. J'ai grande impatience, cher Adolphe, que vous en fassiez l'essai. Mon Dieu! que votre absence est longue, et que tout ce que je fais pour m'étourdir et m'en distraire, me réussit peu!

## XXV°. LETTRE.

12 Septembre 1675.

M. DE VENCE me le pardonnera, cher Adolphe, je suis entièrement de votre avis, contre le sien; et vous savez que mon avis sur les femmes n'est

pas suspect aux gens qui me connoissent. La petite marquise de C\*\*\* n'est point aimable: elle peut divertir un moment; elle ne manque point d'esprit : elle a de l'adresse, et même de la ruse; elle est sans éducation; ses manières sont ignobles et peu décentes; elle est fausse, menteuse, a l'air et le ton d'une aventurière : ce n'est pas ainsi qu'on est aimable, dans l'honnête compagnie du moins. Je conçois combien votre prude présidente doit être blessée que son mari donne une telle société à sa fille. Je n'ai pas l'honneur d'être prude; mais je ne passerois pas une liaison semblable, même à mon fils : je craindrois moins une sille de théâtre.

Vous me donnez une idée très agréable de madame de Panis; je voudrois que vous en eussiez à M\*\*\* une demidouzaine de cette tournure: mais on les compte même à Paris. Nous devrions être à Chantilly; ma belle-sille nous a retenus: elle est à peine quitte

d'une sièvre continue avec redoublement, qui m'a fort inquiétée dans les commencemens. Elle tomba malade deux jours après notre retour de Basville: comme la maladie me paroissoit grave, et qu'il m'auroit été incommode d'aller tous les jours à son couvent, je l'ai fait transporter ici. La sièvre subsiste encore, mais si légèrement, qu'on lui permet de manger un peu de potage et de légumes. Pendant sa maladie elle m'a marqué un si grand desir de voir mademoiselle Broon, que je lui ai presque tous les jours envoyé mon carrosse, pour venir dîner avec nous. Il y a, je vous assure, une grande solidité dans le goût de ma belle-fille pour elle! mademoiselle Broon est on ne sauroit moins jolie; elle a de l'esprit, mais son esprit est sérieux ; d'ailleurs elle a beaucoup d'instruction : elle est timide et réservée, et sans qu'elle aime infiniment ma belle-fille, nous ne l'aurions point déterminée à venir ici : je crois cepenDE LA COMTESSE DE L. 101
dant qu'elle commence à s'accoutumer
à nous. M. de L\*\*\* a donné beaucoup
de marques de bonté à sa fille, mais
point de caresses; il est attentif et poli
avec elle.

Nous avons un beau souper ce soir; madame la princesse de Nemours, mesdames de Montmorency, de Médavy, de Guiche, de Fiesque, de la Fayette; MM. de la Rochefoucault, de Grammont, de Rouville, de Benserade, etc. etc. On ne jouera point: c'est une gageure de la marquise, qui veut prouver à madame de Nemours, qu'une vingtaine de personnes peuvent passer fort gaiement une soirée sans dez et sans cartes. Je lui ai dit de prendre l'évènement sur elle : si vous étiez son second, cher Adolphe, je serois bien sûre du succès. Adieu, je ne puis vous rien dire de plus; voici le médecin de ma belle-fille, il lui faut audience. Vos enfans dinèrent hier ici; je n'ai point E iij

OF TORO

voulu qu'ils vissent la malade, c'est encore trop tôt.

Dans ce moment, M. de L\*\*\* vous mande tout ce qui se passe.

## XXVI. LETTRE.

26 Septembre 1675.

And Is que j'étois occupée, cher Adolphe, à soigner la maladie de ma belle-fille, vous remplissiez le même devoir auprès de votre ami M. de Vence, qui vous a donné de plus vives alarmes. Combien, mon cher comte, j'aurois partagé vos inquiétudes, si j'en avois été informée! Je sens toute votre joie d'avoir conservé ce rare ami, et j'en fais bien sincèrement la mienne: sa perte m'auroit accablée: l'amitié qu'il vous porte soutient mon courage; il m'abandonneroit, si je ne vous connoissois une ressource si consolante.

#### DELA COMTESSE DE L. 103

Oui, mon cher Adolphe, je vous permets de lui confier nos sentimens: vous le pouviez sans mon aveu; n'êtes-vous pas plus prudent et plus éclairé que moi? Oui, je veux qu'il sache combien vous m'êtes cher, j'en rehausserai de prix à ses yeux: voilà, s'il vous connoît bien, mon plus grand mérite, mon premier éloge.

Ma belle-fille est entièrement rétablie: j'aurois bien envie de ne la plus remettre au couvent; M. son père y consentiroit, si je le lui demandois, mais ce seroit contre son gré: je ne dois pas abuser de son extrême complaisance. Cependant, puisqu'elle a fait sa première communion, et que d'ailleurs elle est très-raisonnable pour son âge, M. de L\*\*\* m'a permis de louer pour elle un fort joli appartement dans son même couvent, mais très-joli, composé de deux pièces à cheminées, d'un fort joli parloir, et d'un petit cabinet charmant par sa gaieté. Je fais arran-

ger tout cela dans ce moment, sans luxe, mais avec soin et propreté. Nous avons prié mademoiselle Broon avec instances d'accepter une des deux pièces de ce petit appartement: elle a eu bien de la peine à se rendre; car, comme l'a fort bien remarqué ma belle-fille, elle a de la fierté. Je me suis arrangée très-secrètement avec la prieure; je lui donnerai huit cents francs de pension, et mademoiselle Broon n'en paiera plus que deux: je voudroisfort qu'elle ne les payât même point; mais du caractère dontelle est, il est impossible de lui en faire la proposition : j'espère trouver des moyens de l'obliger différens. Voilà des détails un peu minutieux: Guy Patin m'y fait prendre goût; il n'en épargne aucun à ses amis; on croit être avec lui au coin de son feu: j'aime cette manière franche et naturelle. Bon jour, cher comte; le dîner est servi. Ne négligez.point de me parler de M. de Vence.

## XXVII. LETTRE.

15 Octobre 1675.

m Votre lettre m'a pénétré le cœur, cher Adolphe : le bien qui m'arrive double de prix par la joie qu'il vous cause : ce m'en est une très-sensible d'avoir donné un fils à M. de L \* \* \*. Cette satisfaction l'a rajeuni; vous seul eussiez pu me rendre des soins plus assidus et plus tendres que ceux que j'ai reçus de lui. Il a augmenté mes diamans d'une chaîne qu'on estime quinze mille francs, terminée par un gland dont l'effet est le plus joli possible. Il n'y a pas un gros diamant, dans tout cela, mais chacun est d'une eau parfaite, et la monture en est d'une délicatesse achevée. Il m'a donné de plus une fort belle boîte de laque, contenant deux cents louis. Sa fille, des qu'elle apprit cette heureuse nouvelle,

lui écrivit une lettre pleine de tendresse : et de joie; il lui fit dire, en lui envoyant une grande quantité de dragées, qu'il lui répondroit verbalement dans la huitaine. Hier elle vint dîner avec mademoiselle Broon à mon petit couvert. Je dis à cette dernière, que je me flattois qu'elle ne me refuseroit pas d'accepter une bagatelle qui la fit souvenir du bonheur qui venoit de m'arriver, et je lui présentai une montre et une boîte simple, mais jolie : elle rougit heaucoup, et me remercia noblement. Je donnai à ma belle-fille des tablettes qui lui plurent fort; et lorsque les ayant ouvertes, elle 'y vit mon portrait qu'elle mouroit d'envie d'avoir, elle fut transportée de plaisir. Son père entra comme elle étoit dans mes bras; elle courut dans les siens; il lui sourit, lui recommanda d'aimer sa sœur et son frère, et lui donna, de très-bonne grace, une petite montre charmante.

DE LA COMTESSE DE L. 107

Mon sils se porte à merveille; il promet d'être un sort joli garçon, car dans ce moment il est épouvantable; ce qui est, dit-on, de bon augure.

#### De madame de Montmorency.

J'arrive très à propos pour l'empêcher d'écrire plus long-tems. Je voudrois que vous vissiez à quel point elle est jolie dans toutes ses belles dentelles et ses fontanges. Nous sommes tous enchantés du bonheur de cet incomparable comte, et vous, pensez sûrement comme nous.

Madame de Gouville s'est donnée une entorse; tous ses vieux amans lui font une petite cour. Vous a-t-on parlé d'un certain souper fait ici, où madame de Nemours étoit avec au moins quinze personnes, sans qu'on ait coupé le cercle même par un piquet? Eh bien, ce souper est un des plus agréables que j'aie faits de ma vie: quatre ou cinq d'entre nous sirent les grands frais,

sans s'interrompre les unes et les autres, sans qu'aucune parlat trop long-tems de suite, sans tomber un moment dans le silence; on ne médit que ce qu'il faut pour exciter la gaieté: notre petite comtesse, il en faut convenir, fut la plus brillante, elle se surpassa, c'est tout dire; aussi fut-elle universellement admirée. Enfin les plus diligens se retirèrent à une heure; l'abbé de Fieubet, l'abbé d'Effiat, le chevalier de Pont et moi, à près de trois. Revenez donc, M. le comte, animer encore nos veil-lées: vous savez comme on goûte votre esprit et toute votre personne.

## XXVIII. LETTRE.

24 Octobre 1675.

IL ne tiendroit qu'à moi de vous mander bien des nouvelles; Dieu merci, j'en apprends plus que je n'en veux sa-

DE LA COMTESSE DE L. 109 voir; et si je les oublie, je dois assurément me plaindre de ma mémoire, car on me les répète chacune une vingtaine de fois. Le grand cercle est le plus grand fléau des convalescences; j'en avoishier un de quarante-deux personnes à la fois. Quant aux nouvelles, M. de L \*\*\* fait son devoir avec vous; c'est un meilleur gazetier que moi de toutes manières : et quand je vous dirai que je me porte à merveille, je suis bien sûre, cher Adolphe, que c'est vous dire ce qui vous touche le plus. J'ai lu votre dernière lettre, en partie, à la marquise de Montmorency; vos récits lui plaisent : celle que vous lui avez écrite est galante pour elle, et tendre pour moi. Je vois qu'incessamment j'en ferai ma confidente, et je sens que c'est une grande douceur : je suis ravie que vous l'éprouviez avec M. de Vence, et qu'il vous aime au point de ne se pas lasser de vous entendre lui parler de moi.

Selon ma manière accoutumée de vous faire part des moindres détails de ma vie, je vous dirai que M. le grand aumônier m'ayant fait l'honneur de me venir voir deux fois depuis que je reçois du monde, j'obtins, à sa seconde visite, quarante écus d'augmentation pour mademoiselle Broon. La voilà donc riche de six cents vingt livres de rente; n'est-ce pas une jolie fortune? On peut difficilement trouver des tournures pour l'obliger; cependant il n'y a pas moyen de la laisser dans cet état misérable. Le petit ménage qu'elle tient au couvent avec ma belle-fille, qui lui donne un peu d'aisance, ne peut pas durer toujours; il faut prendre des mesures, pour qu'au moins elle se retrouve, au pair à sa dissolution. J'en ai causé avec mademoiselle de L\*\*\*, dont le cœur est encore plus avancé que l'esprit; et voici mon projet: Une très bonne et très solide maison de religieux reçoit de petites sommes en

rentes viagères; je ferai croire à mademoiselle Broon que j'obtiens douze cents francs par an comme gratification, partie de la Reine, partie de Monsieur; car si je disois davantage, cela lui seroit suspect. Or, comme les gratifications ne sont pas solides, je lui conseillerai de placer chaque année ces douze cents francs chez les bons pères; ce qui lui fera quatre-vingt-seize livres d'augmentation, ne pouvant avoir un denier plus avantageux à son âge. Ma belle-fille, ravie de cet arrangement, veut à toute force y contribuer de la moitié de sa pension, c'est-à-dire de cent écus; je la laisse faire, étant fort aise qu'elle mette le plaisir de donner au dessus de tous les autres : nous ferons donc le premier placement au commencement du mois de janvier prochain.

Je vais m'occuper sérieusement des talens de ma pupille: elle viendra régulièrement deux fois la semaine ici dorénavant; je ferai fermer ma porte ces jours-là. Elle a de la disposition à tout. Mademoiselle Broon lui montre l'anglois: elle commence à le lire, et même à le prononcer assez passablement; ce qui me donne envie de l'apprendre. Je ne veux point qu'elle s'occupe encore de la lecture; elle ne connoît jusqu'à présent que la Bible, et un abrégé excellent de l'histoire de France, qu'un bénédictin, ami de M. de L\*\*\*, a eu la complaisance d'arranger pour elle. On en pourroit faire deux petits volumes; mais l'auteur ne veut pas absolument le faire imprimer.

Adieu, cher Adolphe; voici l'heure du cercle. J'entends un carrosse qui fait grand fracas; je pense que c'est celui de madame de Nemours qui doit venir aujourd'hui: sans elle, j'aurois la marquise de Montmorency tous les jours à souper; elle partage ses faveurs entre nous.

AN CA

## XXIXe. LETTRE.

10 Novembre 1675.

Je me suis occupée très-agréablement de toutes vos commissions, cher Adolphe; si mon goût se trouve en défaut, ne vous en prenez point à mon zèle toujours ardent à vous servir. On vient de porter la boîte à la diligence, avec toutes les recommandations requises.

Le froid me fera garder ma maison long-tems, s'il faut céder aux soigneuses précautions de M. de L\*\*\*. Mais pour éviter l'ennui d'un cercle quotidien, j'ai dit, depuis plusieurs jours, à toutes les personnes qui veulent bien me venir voir souvent, que je ne recevrois plus de monde avant sept heures. Cela n'empêche pas nos amis particuliers de venir nous demander à d'iner aussi librement qu'à l'ordinaire, à l'exception des jours

que je fais venir ma belle-sille, où je veux avoir toute ma liberté. Ces jourslà sont très-remplis: ces demoiselles arrivent à onze heures; nous causons un peu d'abord; après quoi mademoiselle Broon me donne une leçon d'anglois, car je veux absolument l'apprendre: cela nous mène jusqu'à une heure que l'on sert le dîner. Le maître de danse arrive à trois heures précises, et reste jusqu'à près de quatre. La musique et le clavecin nous occupent jusqu'à six et demie; un peu de conversation termine la journée; à sept heures je fais reconduire ces demoiselles dans leur couvent, et je reviens dans le sallon rejoindre M. de L\*\*\* quand il s'y trouve, ou l'attendre lorsqu'il est sorti. Je lis dans cet intervalle quelques lettres de Guy Patin; j'en ai pour longtems encore, car on ne les dévore pas, et le nombre en est fort considérable: d'ailleurs, je les quitte et je les reprends, suivant que je suis plus ou moins en

fonds de lecture : elles ont un tour franc et naïf qui me plaît, et des expressions quelquesois sort plaisantes. Il dit dans un endroit: » Le Mazarin, pour notre » malheur, cherche à rentrer dans le » cabinet des affaires et des bonnes » grâces de la reine. « Voici un fait triste et singulier qu'il raconte, arrivé au mois de novembre 1656. M. Varin. connu par de belles monnoies et de belles médailles, maria une fille qu'il avoit, âgée de 25 ans, d'une sort belle figure, à un correcteur des comptes, pommé Oulry, moyennant vingt-cinq mille écus; expression qui me paroît signifier que M.Oulry avoit donné vingtcinq mille écus à M. Varin pour obtenir sa fille. Le soir des noces, au moment du coucher, quatre valets vinrent pour déshabiller le nouveau marié; ils lui démontèrent le corps comme s'il eût été à ressort, lui dévissèrent une jambe d'acier: enfin cet homme, tout mutilé, tout contrefait, étoit encore tout cou-

vert d'écrouelles. Cet horrible spectacle causa une telle épouvante à cette jeune femme, qu'elle courut s'ensermer dans un cabinet où elle passa la nuit dans les larmes. Le lendemain sa famille vint essayer de la calmer, il n'y eut pas moyen. Le monstre feignit de s'éloigner de Paris pour quelque tems; mais le dixième jour de ce fatal mariage, cette malheureuse victime restée seule dans sa maison, se fit apporter un œuf frais pour son déjeûner, l'ouvrit, tira de sa poche une poudre qu'elle délaya dans cet œuf, et l'avala le plus tranquillement. Cette poudre étoit du sublimé corrosif; elle mourut au bout de trois quarts d'heure, sans se plaindre, et n'ayant proféré que ces seules paroles : Il faut mourir, puisque l'avarice de mon père m'y contraint. Comment ne fit-on pas justice d'une avarice aussi barbare?

Madame de Gouville n'est pas encore guérie de son entorse; on pense qu'elle en aura pour tout l'hiver. Voilà madame DE LA COMTESSE DE L. 117 de Montmorency qui ne veut rien vous dire, parce qu'elle est de méchante humeur, et qui exige que je vous quitte pour essayer de la divertir.

### X X X°. L E T T R E.

28 Novembre 1675.

Je suis charmée, cher Adolphe, que vous soyez content de votre commismissionnaire; vous ne pouvez trop exercer son zèle: j'ayois peur que le marquis de Vence ne trouvât sa boîte un peu trop petite, mais il n'a pas été possible d'en avoir de plus grande de cette forme.

Nous avons eu un dîner aujourd'hui, auquel il n'a manqué que vous; et vous, mon cher Adolphe, de plus ou de moins, ce n'est certainement pas peu de chose.

Pour vous faire juge de ce dîner, il faut vous en faire connoître les convives. La marquise de Montmorency,

vos amours madame de Fiesque, mesdames de la Fayette et de Scudery, M. le duc de la Rochesoucault, le duc de Grammont, le chevalier de Pont, l'abbé d'Effiat, et ensin le père Bourdaloue qui a enlevé tous les suffrages.

J'aime que vous approuviez ma façon de gouverner ma belle-fille: vous avez deviné une partie de mes raisons. Elle n'a que treize ans; c'est l'âge de s'occuper des choses agréables, de peu méditer, de beaucoup agir. Je veux que ses idées naissent de ses petites expériences, et qu'elle ait des opinions à elle, avant de lui faire connoître celles des autres; elle en jugera mieux par la suite, et ne les adoptera pas au hasard. Vous me demandez si elle voit toujours ses anciennes camarades? Oui, assurément; elle prend toutes ses récréations avec elles, et donne de tems en tems à dîner à trois ou quatre alternativement; mais elle ne suit point les instructions des religieuses dont elle n'a

de la Comtesse de L. plus de besoin. Toutes ses études se font avec mademoiselle Broon, M. de L\*\*\* vient de lui donner un clavecin; elle est en état de l'étudier seule à présent; elle y prend goût : c'est un bel instrument dont on ne tire pas assez de parti. La religieuse de Jouare, qui m'a montré, l'entendoit mieux que tous les maîtres que je vois; elle m'a donné des notions particulières que je crois avoir perfectionnées : peut-être nous arrivera-t-il, au premier moment, un habile homme qui fera sortir cet artde son enfance; en ce cas, il trouvera du moins mademoiselle de L\*\*\* bien préparée.

Vos ensans viennent toujours dîner avec nous une sois par semaine; ils assistent à la leçon de danse de ma belle-sille, et vont se promener dès qu'elle est saite; nos autres exercices ne les amuseroient pas. Je leur donnerai de petits bals ce carnaval. Est-il

donc arrêté, cher Adolphe, que nous le passerons encore sans vous?

#### XXXIe. LETTRE.

16 Décembre 1675.

LA contestation de M. de M\*\*\* et de M. de P\*\*\* me paroît également déraisonnable des deux parts, et je vous plains, mon cher comte, d'être l'arbitre de deux esprits si peu traitables; il faudra que tous les deux soient plus fous que les gens que l'on enferme, si vous ne venez pas à bout de les concilier : mais en vérité, c'est abus que d'employer un aussi bon négociateur pour arranger une si sotte affaire. Vous fortifiez bien. cher comte, mon aversion pour la province, et je vous y trouverois déplacé, en fussiez-vous le gouverneur : vous êtes fait pour un autre théâtre; on ne **yous** 

vous connoît point assez, et trop peu de gens sont capables de vous connoître.

Vous aimez à suivre le développement du cœur et de l'esprit de ma bellefille, et je sers la-dessus bien généreusement votre goût. Je lui demandois, il y a peu de jours, ce qui lui feroit plaisir pour ses étrennes. Mais, maman, me répondit-elle, vous venez de me faire un présent qui n'a point de prix. - C'est une chose à part, lui dis-je : que desirez-/vous? dites-le moi franchement. - Pensez vous, me demanda-t-elle, que mon papa sera aussi généreux que vous? Si cela étoit ... Je n'ai besoin de rien ... j'aimerois mieux... - Achevez donc, lui dis-je. - Maman, reprit-elle, j'ai fait une réflexion: Quand je sortirai du couvent, sûrement vous trouverez bon que je laisse mon petit mobilier à mademoiselle Broon; il faudra bien qu'elle y consente, car mon dessein est de garder mon appartement, quand je n'y viendrois coucher qu'une fois l'année,

pour qu'elle n'imagine point que je le garde pour elle. Vous m'avez prêté une écuelle et une demi-douzaine de couverts, aux armes de mon papa et aux vôtres; je voudrois que vous les reprissiez, et que vous m'en donnassiez de plus simples, avec le chiffre de mademoiselle Broon. Elle ne s'en appercevra pas, car tous les chiffres se ressemblent; mais si les deux B lui donnent de l'inquiétude, je lui dirai que c'est mon nom de baptême, Béatrix. - Votre idée est charmante, lui ai-je dit; vous serez satisfaite, et tous les ans nous augmenterons ce mobilier. M. de L\* a fort approuvé ce présent, dont-il a fait son affaire; et moi, j'y joindrai des cueillers à café, avec un petit service de porcelaine fort simple, la simplicité m'étant expressément recommandée. Au surplus, les cinquante louis sont chez les religieux, la rente courra du premier janvier prochain. Mademoiselle Broon n'a pris là-dessus aucune défiance.

#### DE LA COMTESSE DE L. 123

La marquise de Montmorency a gagné un procès de peu d'importance: cela vaut toujours mieux que de l'avoir perdu. Je souhaite le bon soir bien tendrement à mon cher Adolphe.

## XXXII°. LETTRE.

27 Décembre 1675.

Que L bonheur vous m'annoncez, cher Adolphe! Quoi, nous allons nous revoir! Ne fût-ce qu'un jour, ne fût-ce qu'une heure, ce bonheur seroit encore inappréciable. Mon Dieu, que vous me faites heureuse, en m'annonçant cette bonne, et plus que bonne nouvelle! Mandez-moi précisément le jour de votre arrivée, pour que j'aille vous attendre chez madame de Montmorency. Je veux qu'elle seule soit témoin de l'excès de ma jole; je mourrois s'il falloït la contenir, Pressez votre départ;

#### 124 LETTRES

songez à la vivacité de mon impatience, Adieu, je suis hors d'état de vous dire une autre parole que: Venez, venez, et vite venez.

Nota. Ces lettres interrompues par l'arrivée de M. de R\*\*\* à Paris, ne recommencerent que le 20 avril 1676.

## XXXIII. LETTRE.

20 Avril 1676.

Ma main n'est pas encore assez sûre pour vous écrire moi-même, mon cher Adolphe; c'est madame de Montmo-rency, mon amie, ma consolatrice, qui veut bien me servir de secrétaire. Je me reproche les inquiétudes que je vous ai causées. Vous avez pris beaucoup trop d'alarmes. J'ai été bien malade, il est vrai, mais je n'ai pas été en danger: voici deux jours que je n'ai plus de sièvre; je ne souffre plus; et si j'avois repris

DE LA GOMTESSE DE L. 125
es forces, je me porterois mieux que
je ne faisois avant de tomber malade.
Soyez donc content, cher Adolphe, de
la santé de ce que vous aimez, et surtout de son cœur.

Madame la marquise de Montmorency continue.

Il faut vous tout dire à présent; non que je vous aie trompé, j'ai seulement adouci les choses. Le jour de votre départ, elle avoit beaucoup de monde à souper, et sit bonne contenance: je restai la dernière; elle étoit belle, animée; je lui en sis compliment. Je brûle, me dit-elle en me prenant la main; et je crus toucher un tison ardent. Elle passa une mauvaise nuit, et se leva le matin comme à son ordinaire. J'étois venue dîner avec elle et son mari; elle ne mangea point, et but une caraffe d'eau, se plaignant d'un grand mal de gorge. En trois heures le mal fit un progrès violent. Le comte envoya chercher Falconet, qui la sit

saigner trois fois en six heures. Je sortis le soir pour aller souper chez madame de Nemours, et je revins un peu après minuit à la porte de la malade. Je rencontrai Guérin qui venoit pour la ressaigner; je montai avec lui: le comte de L\*\*\* étoit dans une inquiétude qui m'alarma. Je restai jusqu'à trois heures auprès du lit de la petite malade; elle étrangloit, ne pouvoit avaler une goutte d'eau. J'avois fait rester Guérin, qui la ressaigna encore; ce qui donna quelque soulagement. Je m'en fus, et revins le lendemain à onze heures: la sièvre étoit ardente. et l'inflammation menacoit. Je passai toute la journée auprès d'elle; on la saigna trois fois, et la dernière saignée faite au pied, vers minuit, fut efficace. La fièvre cependant a continué onze, jours, mais en diminuant; et nous voilà, M. le comte, hors d'inquiétude. Je vous en fais mon compliment; faitesm'en, s'il vous plaît, le vôtre. Je vous

# DE LA COMTESSE DE L. 127

jure que je n'ai pas vécu les trois premiers jours de cette maladie. Aimez cette charmante comtesse plus que jamais, et plus que jamais, ou du moins autant que jamais. Respectez le comte de L\*\*\*, dont les soins. les attentions, la tendresse ne peuvent se décrire. Voilà ma mission finie. Sous peu de jours notre petite amie reprendra le train ordinaire. Bon jour, comte; vous êtes, après elle, ce qui me plaît davantage', et ce que j'aime le plus.

Le comte de Bussy a la permission de venir à Paris pour ses affaires. La saveur ne vous paroît-elle pas grande au bout d'un exil d'onze ans? Je me réjouis sort de le revoir.

# XXXIV. LETTRE.

2 Mai 1676.

Que j'ai de regret, mon cher Adolphe, de vous avoir causé tant de F iv

mal! Cette idée a fait la plus douloureuse souffrance de ma maladie. Je yous demande pardon de n'avoir pu supporter votre départ avec plus de courage. Hélas! il m'a semblé plus cruel encore cette seconde fois, soit que l'épreuve de la première absence eût épuisé ma raison et mes forces, soit que ma tendresse pour vous ait acquis un nouveau degré de vivacité. Eh! n'est-il pas juste qu'elle se soit accrue, en reconnoissance de tous vos nouveaux sacrifices? Croyez, cher Adolphe, qu'on ne peut aimer aussi parfaitement que ce qu'on estime, et ne risquons jamais de perdre l'un pour l'autre un si précieux sentiment. Madame de Montmorency, dont j'ai reçu toutes les marques de bonté et d'attentions possibles, a dû vous mander toutes celles dont M. de L\*\*\* m'a comblée. Que je vous ai d'obligations, cher comte, de me laisser le bien de l'approcher sans trouble, et de le louer sans remords!

## DE LA COMTESSE DE L. 129

Ma belle-fille a pensé devenir folle de me voir malade; elle en a eu plusieurs accès de sièvre, accompagnés de délire. L'excès de sa sensibilité m'effraie pour la suite de sa vie. J'ai requi beaucoup d'honnêtetés de toutes les personnes de ma connoissance; le chevalier de Pont ne m'a pas quittée; madame de Scudery m'est venue voir souvent. Je vous assure qu'elle est trèsaimable, et par le cœur et par l'esprit; elle aime la marquise de Montmorency, et m'a appris sur sa situation des choses qui m'ont affligée et surprise. Je savois qu'elle n'étoit pas riche; mais je ne soupconnois pas qu'elle fût gênée au point d'être au moment de vendre ses chevaux, et de se trouver à la merci des gens qui voudront bien la mener. Concevez-vous que madame de Nemours voie cela de sang froid, sans que personne lui en fasse honte? Je me charge de cette justice, j'ai cette espèce de courage; mais je ne la ferai que

pour l'humilier: il n'est plus tems de lui laisser l'honneur d'obliger une femme telle que madame de Montmorency, dont la naissance est le moindre de tous les avantages. Quel mépris j'ai conçu pour madame de Nemours! Si elle s'obstine à revenir chez moi, je re la recevrai que les jours de cohue: plus de petits soupers pour elle; je suis ravie qu'elle y ait pris goût; et je les ferai vanter pour la désoler.

Mais je reviens à vous, cher Adolphe, pour m'adoucir. Remerciez, je vous prie, M. de Vence et M. de Castellane, de l'intérêt obligeant qu'ils ont bien voulu prendre à ma maladie, et croyez que je vous accorde le possible, en pensant que vous m'aimez autant que je vous aime.



# XXXVe. LETTRE.

Atis , 15 Mai 1676.

Nous sommes ici depuis huit jours; cher comte. Falconet prétend que l'air de la campagne m'est nécessaire! il n'a pas fallu le dire deux fois à M. de L\*\*\*. Nous avons avec nous mai dame de Montmorency, le chevalier de Pont, l'abbé d'Effiat, ma belle-fille! et mademoiselle Broon, qui ne nuit pas, tant s'en faut, à notre société. Madame de Montmorency ne connoissoit pas encore ma belle-fille, elle en est on ne sauroit plus contente. On veut que je me couche à mittuit; mais comme je ne suis pas habituée à m'endormir de si bonne heure, la marquise vient furtivement dans ma chambre. Vous savez comme il est dout de causer avec elle, et comme elle prend tous

les tons. Nous eûmes, à notre seconde veillée, une conversation très-intime sur la situation de ses affaires : je lui sis de sérieux reproches de m'avoir marqué si peu de consiance; je lui dis que c'étoit manquer de générosité. Je tombai sur madame de Nemours, quoi que la marquise pût dire pour m'arrêter, répétant toujours qu'elle lui avoit prêté douze mille francs: beau service dans le cours de vingt ans d'une liaison intime, de la part d'une femme qui a deux cents mille livres de rentes, qui même n'a pas eu le mérite de la prévenance, et qui n'a pas négligé de prendre toutes ses sûretés! J'ai causé de tout cela avec M, de L \* \* \*; il ne yent point laisser ce poids à madame de Montmorency. Elle a des ressources éloignées, qu'il est fort en état d'attendre; il sera son conseil, la fera servir par ses gens d'affaires; ce qui ne lui coûtera rien, ou peu. Du reste, je lui ai prouvé qu'elle me feroit une injure

impardonnable, en vendant ses chevaux; que j'avois dix mille francs de pension dont je ne savois que faire; qu'en un mot, je recevrois d'elle avec plaisir, et qu'elle ne devoit pas être plus sière que moi. Tout ceci l'a fort touchée, attendrie; elle en est même un peu malade. Il me semble que dans la même position, j'en agirois plus simplement et plus librement avec une amie vé itable; et que je penserois encore que la noblesse des procédés seroit de mon côté. Madame de Scudery nous promet de venir passer deux jours avec nous. Vous pensez bien que je ne lui dirai pas un mot de tout ceci : je l'aime une fois plus de m'avoir mise à portée d'être utile à la marquise, dont j'ai reçu mille preuves d'attachement que je cherche à reconnoître, mais que je ne prétends nullement acquitter.

L'air d'Atis me fait un bien sensible; nous faisons des promenades et des causeries charmantes. Mon esprit est à

elle; mais il s'occupe beaucoup de ses intérêts. Mademoiselle Broon lui est fort utile; c'est une fille très-estimable, d'un caractère sûr, et d'un cœur excellent. Comme elle parle peu, nous lui disons souvent qu'elle est notre parterre; à quoi elle répond, qu'elle jouit beaucoup plus que nous. Madame de Nemours vint nous demander à dîner, il y a quelques jours, en allant coucher chez la duchesse de B\*\*\*. Je la reçus comme on doit recevoir une personne de son rang que l'on n'aime, ni n'estime. La marquise sut toujours en transe, mourant de peur qu'il ne m'échappât certaines vérités. Mais ce n'étoit pas le moment, et ce qui est disséré n'est pas perdu.

Nous avons l'abbé de Fieubet et le comte de Grammont; celui-ci toujours entortillé, et parlant comme une centurie. Cela divertit quelquesois; cependant il est sacheux qu'il enveloppe son esprit dans des nuages si épais, qu'on ne l'apperçoit qu'à la faveur des éclairs. Je cède la place à madame de Montmorency qui veut vous dire un petit mot.

De madame la marquise de Montmorency.

Depuis que je suis ici, je veux à tous momens vous écrire, et je ne vous écris point, pour avoir trop à vous dire. Je desirerois avoir vingt ans de moins, pour le seul espoir d'aimer vingt ans de plus ce ménage inestimable. Il n'existe point d'amis sur la terre qui puissent leur être comparés: mon cœur est plein d'admiration, de reconnoissance et de tendresse pour eux; cependant vous y conservez toujours votre place.

### XXXVII. LETTRE.

Atis , 12 Juin 1676.

Nous quittons demain Atis, cher. Adolphe, et nous en sommes tous

chagrins. Je veux causer un moment avec vous avant mon départ, car je prévois tous les embarras qui m'attendent; et peut-être me seroit-il difficile, à mon retour, de vous écrire aussitôt que je le desirerois. Depuis ma dernière lettre, M. de Pompone est venu passer deux fois vingt-quatre heures avec nous. Il y avoit long-tems qu'il promettoit à M. de L\*\*\* de lui faire voir la correspondance de madame de Sévigné avec lui, pendant le jugement rigoureux de ce pauvre M. Fouquet. Mon Dieu, que je vous aurois souhaité présent à cette lecture! Je ne connois rien de plus intéressant, et par le fonds du sujet, et par la manière dont madame de Sévigné le traite. On ne peut porter plus loin le talent d'écrire; elle rend sensible et présent tout ce qu'elle dit, et trouve des tours et des expressions d'une nouveauté et d'un agrément dont on est surpris et charmé. L'abbé d'Effiat, ami de cet illustre malheureux, nous

DE LA COMTESSE DE L. 139 a dit des particularités sur les menées de ses ennemis, qui soulèvent d'indignation. Pussort et Sainte-Hélène sont des monstres qu'on voudroit voir abandonner au dernier supplice : un juge inique n'est-il pas le plus atroce et le plus barbare des assassins? Il faut que madame de Sévigné tienne bien fortement à la vie; elle mande à M. de Pompone, avec des transports de joie qui me paroissent inconcevables, que M. Fouquet est condamné au bannissement et à la confiscation de ses biens. J'avoue que j'aimerois encore mieux perdre ma tête, que de la conserver à ce prix.

Madame de Montmorency nous quitta hier avec de grosses larmes, et vous savez qu'elle ne les a point du tout à commande. Je voudrois ne plus sortir d'ici, me disoit-elle. Pour moi, je n'aurois pas demandé mieux; et si je vous y eusse possédé, cher Adolphe, j'aurois trouvé fort bon qu'on

nous y retint tous par lettres de cachet: il est de certaines contraintes que je préférérois à une sorte de liberté qui ne laisse jamais libre. Je pense que notre cher ministre se seroit consolé de partager notre exil; il nous dit, en partant : » Il me semble que je n'ai resté » que deux heures ici; le tems ne passe » pasailleurs avec cette rapidité; cepen-» dant l'occupation ne me manque nulle » part. « Nous lui avons fait très-bonne chère, ce qui ne lui déplaît point; et nous l'avons fait beaucoup rire, ce qui; ce me semble, lui plaît encore mieux. Ma belle-fille n'est pas la moins fàchée du départ; je la garderai quelques jours chez moi, pour la mener dans sa famille. Entretenez-moi, cher Adolphe, dans le souvenir de MM. de Vence et de Castellane. Je ne me recommande point au vôtre, bien sûre de n'en être iamais effacée. Falconet est assez malade; nous en sommes inquiets.

### XXXVIII. LETTRE.

26 Juin 1676.

U E vous allez aimer ma belle-fille, cher Adolphe! c'est à elle que vous devez la conservation de ce que vous aimez. Mardi dernier, projetant une promenade avec la marquise de Montmorency, je m'étois parée d'une robe de gaze jolie, galante, sous laquelle elle me trouve fort à son gré: après le dîner, tandis que M. de L\*\*\* faisoit un picquet avec le comte de Rouville, je passe dans mon cabinet pour écrire à madame de Roquépine; ma lettre écrite, je demande un bougeoir pour la cacheter, ce que je fais: le bougeoir ne remue point de sa place; et sans avoir le tems de dire, ayi! je me vois allumée, mais de telle façon que les flammes se portoient au dessus de mon

visage. Ma belle-fille, sans s'amuser à sonner, à crier, se jette sur moi, étousse le seu à droite, à gauche; il sembloit que ses petites mains se multiplioient; robe, jupe, manchettes, en un clin-d'œil sont tombées en cendre: tous les rubans de mon corset presque consumés; la gorge de ma chemise roussie; enfin, c'est un miracle d'être sortie de cet embrâsement, sans autre mal qu'une brûlure fort médiocre au bras gauche, et une autre plus légère encore sur l'estomac. Mais ma pauvre petite, qui s'est si généreusement sacrifiée, a les mains et les bras dans un état pitoyable, et ne pourra s'en servir de plus de quinze jours; elle a si cruellement souffert, qu'elle en a eu deux accès de fièvre, accompagnés de délire. Pour en revenir à mon aventure, je sonnai dès que je sus éteinte; Agathe, qui parut, s'évanouit en voyant les vestiges de l'incendie. Je sonnai de nottveau avec précipitation, pour la faire

DE LA COMTESSE DE L. secourir, ainsi que ma belle-fille qui souffroit le martyre. Tous mes gens accoururent; on donna de l'eau de mélisse à l'une; on fut promptement faire un cataplasme pour l'autre: mais, tandis qu'on le préparoit, voulant que M. de L\*\*\* pût juger de l'étendue du courageux service que sa fille venoit de me rendre, je le sis avertir. Ce spectacle le mit hors de lui; il nous regardoit alternativement les larmes aux yeux; puis searemettant du premier trouble, il aida, comme moi, au parsement de la petite; et la serrant ensuite dans ses bras, à plusieurs reprises, avec toutes les démonstrations de la plus profonde tendresse: Que vous me devenez chère, mon enfant! lui disoit-il, que je vais vous aimer! Et la petite de répondre : Ah! quand j'en deyrois mourir, voici le plus heureux jour de ma vie. Papa, vous me causez plus de joie que je n'ai de souffrance!

La marquise de Montmorency arriva

dans ce moment d'agitation, et pensa faire le second tome d'Agathe. Vous jugez comme elle caressa ma bellesille. Il ne fut plus question de promenade: on mit la petite brûlée sur un lit de repos, dans la pièce qui est après le sallon; M. son père fut aux petits soins avec elle, la pensant lui-même, la servant, allant au devant de tous ses desirs: enfin, depuis ce moment, je crois qu'il donneroit mon fils pour elle; et je ne puis vous rien dire de plus fort. Elle a tout réparé, m'a-t-il dit. - Elle ne vous a pas rendu autant qu'elle vous a fait perdre, lui ai-je répondu. - Mais la beauté du second procédé, éclairée de toute sa raison, inspirée par son ame; ce courage qui a triomphé des plus cuisantes douleurs.... je sens tout cela, ma chère comtesse, m'a-t-il dit! Ah! je vais l'aimer désormais, non-seulement comme ma fille, mais comme ma bienfaitrice. - Et moi, cher Adolphe, croyez-vous qu'elle ne me soit pas devenue

devenue aussi chère que mes propres enfans? Ses mains toutes dépouillées sont toujours enveloppées; mais elle ne souffre plus, et ne conservera qu'une cicatrice dans la paume de la main droite. La recette du père Bourdaloue est miraculeuse; je vais vous la dire, en cas de besoin: C'est de l'huile d'olive et de l'eau de puits, parties égales, bien battues avec des verges: on en renouvelle d'heure en heure les compresses.

Le retour du roi n'est pas déterminé: Madame de Montespan, qui a voyagé en souveraine, va l'attendre à Fonte-vrault. Bien des gens pensent que cette chaîne commence à devenir pesante: il y a des inquiétudes, des jalousies, de l'aigreur du côté de la belle; du dégoût et de l'ennui de la part du prince. Voilà comme ils sont tous, c'est-à-dire les hommes, et je n'en excepte qu'un: vous le connoissez, cher Adolphe.



# XXXIX. LETTRE.

9 Juillet 1676.

Non, je ne vous dirai point tout ce que votre lettre m'a fait éprouver, cher Adolphe; c'est une foule de sentimens qui remplissent l'ame d'une joie, d'une reconnoissance, d'une tendresse qu'il est impossible d'exprimer. Je vous gronde cependant de vous faire des sujets d'inquiétude peu fondés : ces sortes d'accidens passés, il n'en reste plus que le souvenir. C'est ma pauvre belle-fille qui malheureusement en a cruellement ressenti les suites; mais il n'en est plus question maintenant, et je l'ai remenée, il y a quelques jours, à Belle-Chasse, comblée des marques d'amitié et de bonté de M. de L\*\*\*. Comme il est instruit de nos petits arrangemens pour mademoiselle Broon, et qu'il sait que l'obliger est ce qui touche le plus sa fille, il a mis cinquante louis chez nos religieux, comme venant de la maison de Condé; de saçon que nous serons deux placemens par an, de cinquante louis chacun. Du reste, nous ne hasardons avec mademoiselle Broon que de sort légères galanteries; un présent de valeur l'offenseroit : il saut ménager les amours propres.

Messieurs du parlement s'occupent uniquement de l'affaire de madame de Brinvilliers: sa vie est un tissu de forfaits. Vous savez qu'elle accusoit Penautier: il fut mis d'abord dans le même cachot que Ravaillac; mais on l'en a retiré, parce qu'il étoit près d'en mourir. Beaucoup de gens considérables le soutiennent; M. l'archevêque de Paris et M. Colbert par dessus tous. Si Penautier n'est pas coupable, son exemple est une terrible leçon pour les hommes qui ne comptent que l'avantage de la beauté dans le choix de leur maitresse:

il faudroit, s'il étoit possible, n'en prendre aucune qu'on ne pût l'estimer. Mais l'estime met elle les mœurs de côté? Voilà le difficile.

Je fus voir hier madame de Coulanges: elle est dans la joie du retour de madame de Sévigné des eaux de Vichy. Je lui en fismes complimens. Elle vous aimera passionnément, me dit-elle. - Je n'en crois rien, lui répondis-je. - Pourquoi donc? oh, je gage que vous ne l'aimez pas! Je me tins sur les négatives; elle a beaucoup d'esprit;.... je l'ai trop peu vue pour avoir une façon de penser arrêtée sur son compte;..., enfin tout ce qu'on dit lorsqu'on évite de se déclarer. M. de Bussy vint un moment après moi chez madame de Coulanges: le mari n'y étoit pas ; la conversation fut gaie, vive, spirituelle. Le comte de Bussy me paroît grand parleur: ce n'est pas un inconvénient, car il plaît et amuse fort; peut-être cependant ne plaît-il pas à tout le monde : il est yain

DE LA GOMTESSE DE L. 149 et railleur, ce qu'on apperçoit au premier coup-d'œil; mais il a tant d'esprit, et son esprit est si naturel, qu'il est impossible de ne lui pas faire grâce. Il fait ici une chaleur extrême; elle m'épous vante pour votre climat. L'abbé d'Effiat est en Touraine; c'est une perte pour nos causeries. Vous devez savoir le retour de Monsieur. Madame l'a reçu avec transport. La marquise de Montmorency est à la campagne pour huit jours, avec sa princesse dont on ne peut la désabuser. Un avare en rappelle un autre. Notre vieux oncle est mort dans sa quatre-vingt-quatorzième année; il voyoit, entendoit, raisonnoit comme s'il n'eût eu que cinquante ans; depuis dix-huit mois seulement il ne marchoit plus. M. de L\*\*\* en hérite cinquante mille écus dont il n'avoit pas besoin; mais lorsqu'on pense aussi noblement qu'il fait, on n'est jamais assez riche.

Je vous quitte, cher Adolphe, en vous conjurant de n'être pas plus in-

G iij

# 150 LETTRES quiet de ma santé que vous l'êtes de mon cœur.

### X Le. LETTRE.

19 Juillet 1676.

On ne parle ici que de l'infernale Brinvilliers. Tout Paris courut voir son exécution avanthier 17. Vous pouvez cependant nous excepter du nombre des curieux. On lui lut son arrêt le matin; elle l'écouta froidement. On lui proposa la question, qu'elle refusa comme inutile, étant disposée à tous les aveux. Elle a donc dit, sans se faire prier, toutes les horreurs de sa vie; et cet effroyable récit l'a tenue jusqu'à cinq heures. Elle a empoisonné père, freres, sœurs, et beaucoup d'autres; mais son malheureux pere jusqu'à dix fois de suite. Tout le monde est persuadé que la consession pouvoit aller

DE LA COMTESSE DE L. 151 plus loin; mais on ne la vouloit pas plus entière. Elle n'a point chargé Penautier; et cent mille écus répandus avec discernement, lui sauveront l'humiliation de prouver son innocence. A six heures, un tombereau a conduit la représentante, en chemise, la corde au cou , faire amende honorable à Notre-Dame; après quoi le même char l'a ramenée lentement à l'échafaut .. sur lequel elle a monté seule avec assurance. On dit qu'avant d'y monter, regardant à droite et à gauche, et voyant à une croisée l'abbé de P.\*\*\* et le marquis de N.\*\*\*, elle les salua tous deux séparément, comme elle auroit pu faire à une promenade. Que vous semble de la politesse? Le bourreau la revira, la redressa, l'ajusta près d'un quart d'heure avant de lui couper la tête; son corps sut ensuite jeté dans un feu très-ardent. Le peuple, dont les jugemens sont toujours pleins de lumière, la proclama sainte, et ce sut

à qui recueilleroit de ses cendres. Je ne sais si tout ce que nous connoissons étoit à cet autodafé; mais jusqu'à neuf heures nous sûmes seuls, sans même entendre le bruit d'un carrosse.

Ondit que nous perdrons Philisbourg, malgré tous les desseins et les efforts de M. de Luxembourg pour sa défense. C'est à M: de L\*\*\* à vous instruire à fond de ces grands évènemens.

La reine et toutes les femmes de la cour jouent tous les jours dans l'appartement du roi; on y fait des gains et des pertes excessives; l'Anglée y représente avec un bonheur inoui. La faveur de madame de Montespan a repris force: j'irai voir avant peu toutes ces mines-là. Hier je soupai chez madame de Coulanges; madame de Sévigné s'y trouva. Elle chercha, mais vainement, à me faire entrer en jeu; je sus toujours sur la désensive. Cela ne l'empêcha point de m'accabler de

louanges; elle en est prodigue: elle loua ma figure, mes regards, mon silence. On parla beaucoup de la Brinvilliers, et par suite de Penautier. Madame de Coulanges dit qu'il n'y auroit plus presse à sa table, et cent folies dont on voudroit se souvenir, mais qui échappent.

Je vous remercie, cher Adolphe, d'être bien rassuré sur mon compte; votre tranquillité fait mon repos. Je suis fort aise que vous n'étouffiez pas un peu plus que nous à M.... car un peu plus seroit le dernier terme. Comment se fait il que je ne vous aie rien dit de mes petits amis depuis si long-tems? Mon Dieu, je les aime toujours; je ne passe pas une semaine sans les envoyer chercher. L'aîné commence à prendre plus de fayeur auprès de ma belle-fille: c'est aussi l'ami solide de mademoiselle Broon.

# XLF. LETTRE.

# 6 Aost 1676.

JAUROIS donné de bon cœur ma part des plaisirs de Versailles, pour me trouver, cher Adolphe, à votre joli souper : ce seroit bien la mes vraies sètes. Mon esprit approuve quelquesois ce que le vois absente de vous; mais mon cœur y trouve toujours un vide qui le plonge dans une profonde tristesse. Les illuminations ont été belies; la cout étoit brillante, et nulle beaute n'effaçoit celle de madame de Montespan: mais l'inquiétude est dans ses yeur; et l'amertume est sur ses levres. Le roi paroissoit content; il parla beau coup à M. de L\*\*\*, de cette manière aimable qui lui est particulière; il lui dit entre cent choses obligeantes: Monsieur, vous êtes le seul homme de votre

#### DE LA COMTESSE DE L. 155

age qui ayez fait une action sage, en épousant une personne de quinze ans, aussi jolie que madame de L \*\*\*: j'aurois parié que vous saviez bien qu'elle avoit des avantages plus estimables encore que ceux de la jeunesse et de la beauté. Monsieur, qui étoit auprès du roi, renchérit encore sur les éloges, et marqua des bontés infinies à M. de L\*\*\*. Le lendemain étant au jeu, il vint s'asseoir auprès de moi; et comme il ne jouoit pas, et que le comte de Lévi tenoit mon jeu, j'eus l'honneur de causer avec lui près d'une heure. Vous ne croirez surement pas, cher Adolphe, que ce soit par l'enchantement de cette saveur, que j'aie été surprise de l'agrément de la conversation de Monsieur; je vous avoue avoir peine à comprendre que tant d'esprit et de.... puissent s'associer. Voilà de ces alliances qui me donnent toujours des regrets, et me font sans cesse répéter : Quel dommage! La reine me

parla beaucoup de mon accident, et de la présence d'esprit de ma belle-fille. Madame me dit qu'on me voyoit trop rarement. Mais qui me fit des merveilles? c'est madame de Maintenon. Ne pensez pas que je m'y fie: elle cherche des prôneurs, et je n'en grossirai pas la liste:

On fait honneur à M. de Louvois de la prise d'Aire: on le comble de félicitations et d'éloges. Le comte de Vaux, fils aîné de M. Fouquet, s'est infiniment distingué à ce siège: son infortuné père n'en sera pas moins malheureux.

N'oubliez pas, je vous prie, de m'envoyer le second tome de l'histoire de M. de Seg..; elle mérite d'être suivie: la fausseté me paroît être héréditaire dans cette famille. Vous me demandez comment je trouve la marquise de Sainte-Hérem? Jolie; et puis encore? jolie. Le cardinal de Retz est parti pour Rome depuis trois jours. Je voudrois que vous entendissiez madame de Sévigné parler

DE LA COMTESSE DE L. 157 de ce cardinal; elle est assurément d'une magnifique exagération. Si vous voulez savoir quelle est la personne de France la plus heureuse dans ce moment, je vous dirai: c'est ma bellefille. M. son père la dédommage avec usure de toutes ses froideurs passées, et elle jouit avec transport de ce changement favorable. Le comte de Rouville nous est venu demander à dîner aujourd'hui: vous-savez comme il voit dans l'avenir, et comme, sans se faire prier, il communique et ses pensées: et ses présomptions : or, il est persuadé que madame de Montespan achève son rôle, et que madame de Maintenon commence le sien; que tout le monde dit de cette dernière: C'est l'amie du roi; mais qu'il répond, lui, qu'elle est sa maitresse, et qu'elle sera celle du royaume. Sans prétendre avoir autant de pénétration que le comte de Rouville, je pense comme lui là-dessus

depuis long-tems. Le roi est honnête:

homme; et cependant l'ingratitude et la trahison ne repoussent pas son cœur. Le vôtre ne leur feroit pas de grâce, j'en suis bien certaine, cher Adolphe; et voilà comme toutes les comparaisons portent mon estime et ma tendresse pour vous, à ce degré où si peu de gens sont capables d'atteindre.

# XLII. LETTRE.

16 Août 1676.

Vous avez donc été dans le tourbillon de trois noces, mon cher comte? C'est beaucoup de noces en effet, surtout lorsqu'elles ne sont ni gaies, ni brillantes, mais bruyantes. Le tapage de la sottise est cent fois plus ensuyeux que le silence de la stupidité. Mon Dieu, qu'il est cruel de sacrifier à cette trompeuse fortune tous les plaisirs de l'esprit et du cœur! Que je m'oc-

DE LA COMTESSE DE L. 150 cupe souvent de cette pensée, mon cher Adolphe! Que je trouve injuste que les biens, les honneurs, tous les bonheurs enfin ne viennent pas vous chercher, et ne vous fixent pas où il vous siéroit si bien d'être! Comment ne juge-t-on pas sur tout ce que vous faites à M\*\*\*, de tout ce que vous êtes capable de faire ailleurs? Je vois qu'il ne faut dans ce pays ci que des demi-talens, que des demi-vertus, que faire à moitie bien. Cette réflexion n'est pas un conseil; je préférerai toujours la gloire à la faveur, pour moi comme pour ce que j'aime.

J'ai oublié de vous répondre sur l'anglois : j'y serois déja presque habile, ii je m'en occupois davantage. Il n'est pas difficile; les règles n'en sont pas fort étendues, mais le vocabulaire l'est beaucoup: je m'entête à le prononcer, et mademoiselle Broon trouve que je m'en tire mieux que ma belle-fille, qui cependant le lit et le parle tous les jours avec elle. Je ne puis m'imaginer qu'on puisse avoir l'esprit d'une langue qu'on pe parle point.

Madame de la Fayette, que je sus voir hier, ne put me rien dire de nos affaires d'Allemagne : il n'y a pas de nouvelles lorsqu'elle n'en sait pas. Elle est dans un bien mauvais état de santé; mais elle n'en a pas l'espritmoins subtil. Il m'arrive quelquefois de voyager avec elle dans les espaces imaginaires, et de m'y perdre à tel point, que je ne sais plus ni d'où je viens, ni où je suis. Cependant elle me trouve des dispositions particulières à ces écarts d'imagination, et ne veut pas me croire, lorsque je lui jure que je comprends aussi peu ce qu'elle me dit, que ce que je lui réponds:

Votre fils aîne a gagné deux princi je voudrois être la première à vous l'apprendre; il est appliqué, raisonnable, je crois qu'il vous donnera beaucoup de satisfaction; son esprit est juste, son DE LA COMTESSE DE L. 16r cœur est excellent; il est poli, complaisant, docile. Ma belle fille me disoit. l'autre jour très-sérieusement: Maman, je vous assure que j'estime fort M. le marquis de R\*\*\*. Mademoiselle Broon l'aime passionnément; pour moi, cher comte, vous pensez bien que je l'aime beaucoup plus encore, et par plus d'une raison.

# X LIII. LETTRE.

12 Septembre 1676.

Je gronderai la marquise de Montmorency, de vous donner des inquiétudes aussi peu fondées; et vous méritez aussi d'être grondé, mon chen Adolphe, de votre peu de confiance en moi: ne nous sommes-nous pas promis réciproquement de nous tout dire, de ne nous point flatter, de ne nous point épargner? Quoi! je vous fais part des

moindres bagatelles qui m'intéressent, et je garderois le silence avec vous sur ce qui touche ma santé, que je sais vous être si chère? Ne le soupconnez jamais: je me porte bien, aussi bien qu'il est possible de se porter quand on ne sauroit se distraire d'un sentiment douloureux et profond qu'on est contraint de dissimuler. Voilà, sans doute, ce qui me donne cet air d'abattement dont madame de Montmorency se tourmente. Ne vous en inquiétez pas, mon cher comte; j'ose dire avoir de la raison et du courage; je me cherche des ressources, loin de m'y refuser: je jouis avec une tendre reconnoisance des procédés et des attentions de M. de L \*\*\*: je trouve de la douceur dans la parfaite amitié de madame de Montmorency, de l'intérêt dans les soins que je donne à ma belle-fille; je m'occupe, je me dissipe, et ce qui vaut mille fois plus que tout cela, j'espère. Encore une fois, cher Adolphe, ne prenez point d'alarmes sur

ma santé, votre courage doit soutenir le mien. J'envie le sort de madame de Villars, qui vous verra, je crois, en allant en Piémont, et qui me paroît le desirer. Je fus dîner avec elle il y a peu de jours; madame de Sévigné s'y trouva; elle étoit venue de Livry pour lui faire ses adieux. Jamais je ne l'avois vue si brillante; son esprit me parut dans tout son éclat; cependant c'est de ce jour si lucide, que j'ai senti ce qui lui manquoit, dont, jusques-là, je ne pouvois trop me rendre compte : c'est du goût, c'est de savoir s'arrêter, ne point outrer la louange, ne point épuiser la plaisanterie, ne pas sacrifier les idées aux expressions, etc. etc. Voici ce qu'elle nous dit, par exemple: Les anciens sont beaux, et nous sommes jolis. Que vous semble du joli Bossuet, du joli Despréaux, du joli Racine? Cette décision de madame de Sévigné, m'a fait naître une réflexion; c'est que le joli estprécisément le genre qui nous manque.

Pour avoir votre improbation ou votre aveu, je vais vous expliquer ce que j'entends par joli: c'est ce qui n'a ni la force, ni l'élévation, ni la majesté, ni la régularité du beau; c'est ce qui n'exige ni un grand dessein ni un planvaste; mais ce qui a de la facilité, de l'agrément, du naturel, du piquant oude la grace, de la finesse ou de la légèreté, de l'enjouement ou de la délicatesse: or, je vous jure que je ne connois pas d'ouvrage de ce caractère ; c'est à vous à me les indiquer. Au-reste, fort incapable, assurément, de prononcer entre les anciens et les modernes, je suis. cependant fort portée à croire que plusieurs de ceux qui soutiennent le plus opiniatrément la supériorité des premiers, prouvent évidemment contre elle.

M. de L\*\*\* vous enverra une belles relation du siège de Maestricht, qu'il a lue, mais qu'il n'a pas encore. Le roi vient de donner à M. de Roquelaure.

DE LA COMTESSE DE L. 165 le gouvernement de la Guyenne, ce qui prouve qu'il ne faut jamais abandonner la partie : c'est l'avis de madame de Montespan, elle met tout en usage pour retenir un cœur prêt à lui échapper; tout -lui donne des alarmes; cependant ce qui me paroît certain, c'est que si le roine l'aime plus, il n'aime point ailleurs. On a cru, sur quelques légères attentions, qu'il pensoit à madame de Soubise; elle-même s'en est flattée, et s'est tenue quelque tems sous les armes: il est sûr qu'on la regardoit beaucoup. Je me trouvai l'autre jour au jeu du roi, avec les deux rivales; je m'amusois à les comparer, disant en moi-même: Voilà donc où conduit l'abus de la galanterie! il pervertit le goût et dérègle les sens; car madame de Montespan ne m'avoit jamais paru si éblouissante, et madame de Soubise si fannée. Monsieur, qui s'étoit tenu debout derrière les joueurs, fit le tour de la table, et me vint dire à l'oreille : Je vous ai devinée. Si Monsieur m'a devinée, lui répondis-je, oserai-je lui demander si mon avis se trouve conforme au sien? Je m'en flatte, me dit-il en souriant.

Mais voilà huit heures qui sonnent, et que m'avertissent que je suis attendue fort loin d'ici. Adieu donc, cher Adolphe; soyez tranquille sur ma santé: c'est votre bien; mon cœur y veille.

## X L I Ve. L E T T R E.

24 Septembre 1676.

En bien, cher comte, vous et M. de Vence avez commencé par me condamner; et puis, après bien des réflexions et des recherches, non-seulement vous êtes tous deux revenus à mon avis, mais mon avis m'a mise en considération auprès de vous? Permettez-moi d'en juger ainsi, d'après les questions que vous me faites l'hom-

DE LA COMTESSE DE L. neur de me proposer, dont je vais, avec la modestie qui me convient, vous soumettre les réponses. Malgré l'axiome reçu, que qui fait le plus fait le moins, je ne pense pas que l'homme capable de faire de très-belles choses, soit nécessairement capable d'en saire de jolies; car ce qui produit le beau ou le joli, dépend de certaines qualités de l'esprit si dissérentes entre elles, que peut-être elless'appellent moins qu'elles ne s'excluent. Ce n'est donc pas par dédain que celui qui fait un bel ouvrage n'en fait pas un joli, maispar insuffisance. Voici pour la première question, ne voulant point m'embarrasser dans une discussion trop longue. Vous me demandez ensuite lequel, entre nos grands auteurs, je crois le plus propre à faire de jolis ouvrages? Sans hésiter, je réponds que c'est Racine; seul homme jusqu'ici presque universel. Je dirois peut-être encore La Fontaine, s'il ne me sembloit qu'il est plutôt aimable

et naïf que joli. C'est bien dommage que je n'aie pas eu le tems d'aller chez madame de la Fayette; elle m'auroit mise en fonds pour vous mieux répondre; peut-être aussi m'eût-elle embrouillée: d'ailleurs, c'est mon opinion que vous voulez savoir, et non la sienne. Voilà bien assez de bel-esprit pour moi. Nous avons eu dans l'armée du maréchal de Schomberg une petite affaire particulière, sù ce pauvre comte de Vaux s'est infiniment distingué. Il fait toujours des merveilles dans toutes les occasions. Mais le cœur de M. Fouquet est-il encore ouvert à ces espèces de joies? Madame de Coulanges est fort malade depuis dix à douze jours, d'une sièvre avec redoublement; il seroit bien sacheux qu'une femme si aimable eût une carrière si abrégée. J'envoie savoir de ses nouvelles tous les jours: nous ne sommes pas assez liées pour aller au-delà. Madame de Sévigné ne la quitte pas, et ne fait en cela que

## DE LA COMTESSE DE L. ce qu'elle doit. Dispensez-moi, cher Adolphe, de répondre à certain article de votre lettre ; aidons-nous plutôt à supporter notre cruelle situation qu'à nous en plaindre. La marquise de Montmorency n'est pas contente de vous : vous êtes fort en arrière avec elle; pourquoi la négliger? C'est votre amie; c'est la mienne. Ses affaires sont un labyrinthe dont je souhaite, plus que je ne l'espère, que M. de L\*\*\* trouve l'issue. Elle s'impatiente de n'y point voir de terme. Nous avons des contestations continuelles sur les légers plaisirs que nous avons le bonheur de lui faire : mon amitié s'en offense. Je la vois toujours sur le point de partir pour s'aller renfermer dans son triste désert. Je ne le souffrirai jamais, ou nous nous brouillerons pour la vie. Il me semble que je ne vous ai point parlé de vos enfans dans mes dernières lettres. Votre aîné sera

un savant; il sait mieux le latin que son précepteur, et bientôt il saura l'an-

glois aussi bien que mademoiselle Broon. Le chevalier donne dans les talens; il danse à ravir, et il est toujours de la plus belle humeur. Ma belle-fille a brillé dans un petit concert que j'ai donné pour elle à des connoisseurs; elle a fort joliment exécuté différens morceaux de Lully, que j'ai arrangés pour le clavecin. Nous avons chanté ensemble plusieurs scènes de différens opéra, et quelques duo. Sa voix est sonore; sa prononciation est belle. Nous avons une manière de chanter qui n'est point celle de nos actrices, que je trouve dure et trainante : nous observons la mesure sans faire de contre-sens; car nous admettons une prosodie: nous évitons la sécheresse sans multiplier les ornemens; enfin nous avons obtenu le suffrage de notre parterre, et nous espérons obtenir le vôtre quelque jour. M, de L\*\*\*, qui n'avoit point encore entendu 'sa fille, en a été surpris et charmé: vons savez combien il est difficile. Mais que dites-vous de la prise de Philisbourg? Etes-vous étonné, comme on l'est ici, que les ennemis nous aient pris une ville? On dit le roi de fort mauvaise humeur; la fortune jusqu'ici ne l'a point accoutumé aux revers. Adieu, cher comte; je causerois encore une heure avec vous, si je ne consultois que mon cœur. Je vous quitte toujours à regret, et vous n'en doutez pas: mais ces exigeans devoirs!

#### XLV°. LETTRE.

4 Octobre 1676.

Puis que vous attendez, cher comte, un petit détachement du conclave, en supposant que le cardinal jaune soit du nombre, n'oubliez pas, je vous conjure, de lui parler de l'abbé du Laurent; vous savez si bien partager le fort et le foible des gens avec qui vous traitez, que vous viendrez à bout de cette grande entreprise. Pour moi je sens que je gâterois tout si je m'en mêlois. Je ne sais si le long usage du monde m'apprendra l'art de négocier poliment avec des gens aussi complétement malhonnêtes. Faire attendre trois ans une légère faveur, qui, toute légère qu'elle est, feroit le sort d'un homme plein d'esprit et de vertu, à qui l'on doit et sa fortune et sa vie! voilà de ces traits qui me rendroient sévère jusqu'à la dureté. Si j'avois du pouvoir, je me délecterois à plonger dans l'humiliation un homme de ce méprisable caractère.

C'est par vous que nous avons appris des premiers l'élection du nouveau pape, ce qui nous a fait grand honneur chez les petits importans qui ne savoient pas encore cette grande nouvelle. Je n'ai point entendu parler de la caisse que vous m'annoncez; je la tiens pour reçue, et vous en remercie de tout mon cœur. Nous partons demain pour Basville,

DE LA COMTESSE DE L. 173 où nous resterons huit jours. Je m'absente de Paris le moins possible, en considération de ma belle-fille : à tort ou à raison, je lui crois mes soins nécessaires. Vous ne pouvez vous imaginer, cher comte, à quel point elle est aimable et raisonnable. M. de L\*\*\*, qui l'adore maintenant, ne cesse de se reprocher ses anciennes rigueurs pour elle. Madame de Coulanges est hors d'affaire; j'en suis fort aise: c'est une joie pour mon esprit qui se trouve infiniment amusé du sien; je crois que c'en seroit une pour mon cœur, si j'étois liée plus particulièrement avec elle-Madame le Tellier, sa tante, attaquée de la même maladie, est, à ce qu'on dit, à l'extrémité. M. de Soubise est gravement malade, et madame sa femme est actuellement sur la route de Flandres pour aller à son secours, ce qui est fort approuvé. Hier je donnai à dîner à madame la marquise de Montmorency, et à son ami M. le

comte de Bussy, avec trois ou quatre autres personnes. Si j'avois l'honneur d'être roi, je n'exilerois assurément pas un homme dont l'esprit est aussi divertissant que celui du comte de Bussy; il nous dit un mot de madame de Cornuel, qu'il faut absolument vous apprendre. Elle attendoit l'autre jour dans l'antichambre de Ber...: un homme vint lui dire: Vous ne pouvez rester ici, madame. Hélas! je m'y trouve assez bien, lui répondit-elle; je ne les crains point, tant qu'ils sont laquais. M. de L\*\*\* s'est tellement passionné pour cette réponse, qu'il en ira temercier madame de Cornuel, quoiqu'il né l'ait pas vue depuis quinze ans. Il y ena bientôt un que vous ne m'avez rien dit de M. de Yence : est-il absent? Je me flatte que non. M. de Castellane vous est-il rendu? Faites-vous les progrès que vous devez faire à la cour de madame de Panis? Vous savez, cher Adolphe, que rien n'est indifférent pour

moi dans ce qui vous regarde; ma tendresse accueille avec intérêt les moindres détails: d'ailleurs, je n'estime pas l'article de l'amusement peu de chose; car, tout solide que vous êtes, je ne sache personne qui ait un besoin plus réel d'être amusé. Mon Dieu! quand donc rentrerai-je dans l'exercice de ma charge?

# XLVI°. LETTRE.

18 Octobre 1676.

J'AI reçu votre caisse, cher Adolphe, il y a huit jours, et je vous en renouvelle tous mes remercimens. Vous m'avest envoyé tous les trésors de Pomone. Selon ma coutume j'ai partagé, tous jours comme suivant vos intentions's avec la marquise de Montmorency! elle-même vous en remerciera. Vous me faites un vrai bien d'entrer dans ma

juste colère contre cet ingrat cardinal. Je n'insiste point sur ma recommandation à cet égard; ce seroit ne vous pas connoître, et je ne vous aime comme je fais, cher Adolphe, que parce que je vous connois parfaitement. Je suis ravie du retour de M. de Vence; il vous dédommage d'attendre encore celui de madame de Panis, dont je me réjouirai: voyez si je suis généreuse! Je me suis fort bien trouvée du voyage de Basville. Racine me surprend toujours, et le père Bourdaloue m'enchante: il est impossible de se faire une idée de son extrême amabilité. Toutes les belles dames de la cour avoient fait de grands préparatifs de

avoient fait de grands préparatifs de parure pour un voyage de Villers-Cotteret, qui n'aura pas lieu: Monsieur m'avoit fait l'honneur de me mettre şur la liste. Je laisse aller M. de L \*\* tout seul à Chantilly, et toujours pour l'amour de sa fille. Vous me priez de vous parler de la mienne: elle grandit;

DE LA COMTESSE DE L. 177 elle est de plus en plus jolie, et de plus en plus méchante. Son frère est fort doux, et se fortisse de jour en jour. Je lui laisserai passer, l'hiver à Atis: le curé s'occupe déja de son éducation, et prétend qu'il prononce distinctement quatre mots latins; ce qui est vrai, c'est qu'il n'en articule pas encore un seul françois. Je sus voir hier madame de Coulanges; elle est d'un changement qui fait peine. Elle avoit un petit cercle très-distingué, que madame de Sévigné défrayoft: elle dit des choses fort plaisantes; mais je trouve toujours ses récits trop chargés de détails : la précision de madame de Coulanges fait, à mon gré, plus d'effet. Je vous enverrai, par la première occasion, les rondeaux de M. de Benserade , qu'on vient d'imprimer; ils ne vaudroient pas le port assurément. Il en a fait présent à M. de L\*\*\* qui, sur ma pétilleuse parole, ne les veut pas flire. Mais ils trouveront des approbateurs à M\*\*\* et c'est ce qui prouve que tout peut se risquer. Ne inanquez pas, je vous supplie, de me renouveler dans le souvenir de Mi de Vence; dites du bien toute la part que je prends à votre commun bonheun Bonsoir, mon cheret trop cher Adolpha

## XLVII. LETTRE.

<del>in a manaza ay yara ahasi na qay'a igi</del>y .

a confidence of the

of the property

No us étions bien alarmés, bien inquiets il y a trois jours, mon cher Adolphe, et maintenant nous sommes fort tranquilles. De petit chévalier, étquidi comme un fiannéton, six une chite de cinquieds de haut; atromba sur le bras gauche. Nuiss animes qu'il se l'étoit cassé; mais heureusement son dorps étant aussi légenque sa tête, il en a été ouitte pour d'assez grandes douleurs, qui diminuèrent à l'entrée de la nuit, et le lendemain furent entie.

DE LA COMTESSE DE L. 179 rement dissipées. Nous l'avons été voir deux fois; i'en sors actuellement. Il est gai, et sauteroit encore un fossé si on le laissoit faire. On l'a saigné une sois; ou lui a fait manger beaucoup de raisins. par ordre exprès du docteur Lawery. et demain on le purgera. Je n'ai pas besoin d'événement qui réveille au fond de mon cœur ma tendresse pour vous, cher Adolphe, elle est toujours en activité; mais il faut convenir que ces sortes de secousses font une impression vive et douloureuse. Soyez sans inquiétude, mon cher comte, puisqu'il ne m'en reste aucune. L'abbé vous donnera des nouvelles par le premier courrier; mais si vous voyiez votre enfant, vous n'en enverriez pas même savoir de votre chambre à la sienne. Ma belle-fille veut absolument que je vous mande qu'elle a senti le contre-coup de cette chûte. Votre fils aîné s'en trouva presque mal. Mais à présent qu'il n'a plus à plaindre les souffrances de son frère : il l'assure

très-sérieusement que s'il ne met pas sin à ses sauts périlleux, il vous priera instamment de le séparer de lui. Que vous semble de cette menace? Vous attendez donc madame de Panis l'octave des fêtes, et vous les avez passées à M\*\*\*. Je suis fàchée que vos affaires vous laissent si peu de vacances. Le tems qui est assez beau ici, doit être admirable dans votre climat, dont les campagnes sont si belles, qu'il est dommage de n'en pas jouir au moins quelquefois. Je sais bien bon gré au marquis de Vence de vous avoir fait le sacrifice du voyage de Grignan. Sait-il qu'on en attend ici la souveraine? J'ai une forte curiosité de la voir. Mais, comme je ne vais point chez madame de Sévigné, je mettrai madame de Coulanges dans mon secret; elle aime la mère et la fille, mais elle tolère les plaisanteries sur la seconde. M. de L\*\*\* n'est pas revenu de Chantilly. Savez-vous ce que nous faisons pendant son absence? J'ai mademoi-

DE LA COMTESSE DE L. 181 selle Broon et ma fille à demeure chez moi; et pour ne vous laisser rien ignorer, nous avons un abbé le Bossu. bomme d'un vrai mérite, qui vient tous les jours dînér avec nous, et nous donne des leçons d'astronomie. Cette science est divine; elle élève l'ame et enchante l'esprit. Comme ma belle-fille nous suit d'un peu loin, nous lui faisons des leçons d'après nos leçons, et nous y trouvons toutes notre compte. Le soir je donne à souper à trois ou quatre personnes; madame de Montmorency, par exemple, que voilà qu'on m'annonce, et qui me dit: Allons, vîte, embrassez-le pour nous deux. Y consentez-vous, mon cher comte?

## XLVIII. LETTRE.

27 Novembre 1676.

Vous me donnez une grande émulation, cher Adolphe, en me destinant à l'honneur de vous instruire de l'astronomie. Dieu sait avec quelle ardeur je vais dévorer les cahiers de l'abbé! quelle chère je vais lui faire pour redoubler son zèle! Mais tous ses efforts me conduiront tout au plus à la capacité de vous en donner les premières notions. Cependant mes études ont été interrompues quelques jours par un voyage à Versailles, M. de L\*\*\* ayant trouvé convenable que je fusse au moins à deux bals. J'ai fait ma cour en y dansant autant qu'on l'a desiré. Je ne sache que madame de Montespan qui ait dansé davantage; elle est toujours belle, et sa parure étoit éblouissante. Sa faveur paroît consolidée; mais je vous assure que ce n'est qu'un replâtrage, et que le roi ne l'aime plus; ses yeux ne se portent sur. elle que par habitude; il la voit, sans la regarder; lui parle, sans s'occuper d'elle; loue sa banne grace, sans en être touché. Ah, cher comte ! no me regardez, ne me

## DE LA COMTESSE DE L. 183 parlezyme me louez jamais de cette manière'; mon cœur nes'y méprendroit pas. Le retour de M. de L.\*\* \* va beaucoup retarder nos progrès. Je ne puis plus fermer ma porteo et je ne prendrai guere que de furtives decons, n'ayant de jour fixe que de jeudi, que M. de L\*\* \* va dîrer exactement chez madame de Sainte-Croix. Vous ne me parlez point du retour de madaine de Panis :: elle vous: l'avoit fait espérer pour l'octave des sêtes. J'ai de l'empressement de vous savoir en si bonne compagnie. Vous ai-je dit que madame de Grignan doit venir ici passer l'hiver? Je pense que qui: Je įvais tous les sinq ou six jours voir madame de Coulanges; elle est présentement chez madame de Bagnols : la chambre où elle a été malade l'attristoit; on ne peut en avoir une plus gaie que celle qu'elle occupe,

et son humeur commence à reprendes tone som agrément... Notre amie , imadame de Montulorency ; se pissola de

#### 184 LETTRES

ne pas voir avancer ses affaires. Ce n'est pas la faute de M. de L\*\*\*; on ne peut en prendre plus de soin. Je n'ai point vu vos enfans depuis mon retour de Versailles; ils ont eu des parties plus amusantes. Je les ferai venir la semaine qui vient, pour un concert où ma bellefille brillera: sa voix est un second-dessus très-net et harmonieux; vous serez content d'elle et de ses talens lorsque vous la reverrez. Mais hélas! quand sera-ce? Je brise sur cette affligeante pensée, cher Adolphe.

## XLIX<sup>e</sup>. LETTRE.

5 Décembre 1676.

Voil A donc, cher Adolphe, toute votre bonne compagnie rassemblée; cela met mon esprit à son aise. Vous me faites un portrait bien piquant du nouveau personnage dont votre société

DE LA COMTESSE DE L. s'est enrichie. Il est très-bon d'en avoir deux ou trois de cette espèce; plus seroit trop. Je ferai le possible auprès de M. de Pomponne, pour le marquis de Parade. M. de L\*\*\* connoît beaucoup sa maison, et dit qu'elle est une des plus anciennes de Provence. Mais son plus beau titre auprès de moi, c'est celui d'être connu et estimé de vous. Mes progrès dans l'astronomie, dont vous me demandez compte, ne sont pas rapides; mais je m'occupe toujours de cette science divine avec beaucoup de goût et d'admiration. Je connois assez bien la carte du ciel; et dans la belle saison, ces promenades de nuit qui me plaisoient si fort, m'en deviendront bien plus intéressantes encore. Ma belle-fille sait fort bien la sphère, non pas comme un enfant qui connoît le nom des cercles, mais avec intelligence. Sa taille et sa sigure se persectionnent, et son cœur

et son caractère sont plus aimables que je ne puis vous le dire. Son esprit, sans

manquer de vivacité, se porte naturellement à la réflexion. Elle a beaucoup de justesse, et un goût dont vous seriez étonné; elle saisit le mérite et le ridicule, sans avoir besoin d'en être avertie; enfin elle est, je vous assure, supérieurement partagée. Une figure charmante est, jusqu'à ce moment, le seul avantage de sa sœur : on dit cependant qu'elle annonce de l'esprit. Vous me reprochez de ne vous plus parler de la comtesse de Fiesque; c'est, mon cher comte, que ie ne la vois pas souvent, et que, j'ose vous l'avouer, quand je ne la vois pas, je n'y pense guere. Cependant je soupai avec elle hier à l'hôtel de Rohan; elle étoit de très-belle humeur. J'y trouvai une petite Bretonne dont je n'ose pas m'aventurer d'ortographier le nom, qui est jolie comme personne jusqu'à présent ne m'a paru l'être; mais ce qui désole, c'est qu'il sort de cette figure enchanteresse un son de voix si commun, si enroué, en un mot si désa-

DE LA COMTESSE DE L. 187 gréable, que tous ses charmes en sont déparés. A ce propos, une des observations de ma belle-fille, c'est que les personnes qui ont la voix enrouée, sont intéressées, fausses et tracassières. Elle m'a cité une douzaine d'exemples pris dans son couvent, dont mademoiselle. Broon convient de la vérité. Cette remarque m'a conduite à des recherches, lesquelles, à fort peu d'exceptions près, justifient l'opinion de ma belle-fille. Vous, cher Adolphe, qui êtes physionomiste, exercez vous sur cette donnée. et dites moi ce qui résultera de votre examen. Je-vous fournis d'abord madame de Goebriant, madame de Monac, madame d'Oraison, certaine princesse, vous m'entendez bien. Tenez, voila madame de Montmorency qui veut achever la litanie.

De madame de Montmorency.

Je raye la princesse; mais, la Mornai, la Clermont, la Choiseuil, la Ror88

chefort, la Putange, et vingt autres que vous ne connoissez pas. La découverte de la petite de L\*\*\* est lumineuse. Savez-vous que, sans son incomparable belle-mère qui étoit au dessus d'elle au même âge, cette petite personne seroit la plus charmante créature que je me rappellerois avoir jamais connue? Bon jour, comte: nous vous embrassons de tout notre cœur; mettezy le degré, mais ne me faites pourtant pas d'injustice.

## L. LETTRE.

15 Décembre 1676.

JE préviens votre réponse, cher comtey par le plaisir que je me fais de vous apprendre le succès de ma négociation auprès de M. de Pomponne. Ce que desire M. le chevalier de Parade, ne dépend pas directement de ce ministre;

DE LA COMTESSE DE L. 189 cependant il m'a promis qu'il en seroit son affaire, et vous savez qu'on peut compter sur ses promesses. Je lui ai remis votre lettre: il l'a très-agréablement reçue; sa réponse vous le confirmera sans doute, ainsi que la justice parfaite qu'il rend à votre mérite, à vos talens, à vos qualités personnelles. Il m'en a parlé dans les termes les plus obligeans : vous pouvez vous en rapporter à moi, cher Adolphe; je ne m'accommoderois pas d'un médiocre éloge. J'allois me mettre en frais de vous mander les nouvelles; mais M. de Benserade, qui paroît, me fait voir une lettre pour vous, dans laquelle rien n'est oublié. A propos de M. de Benserade, vous ne m'avez point dit si vous aviez reçu ses rondeaux: je vous les envoyai, il y a quinze jours, par le fils de mon parfumeur; il partoit pour votre province, et m'assura qu'il trouveroit dix occasions, pour une, de yous les faire parvenir. Ma belle-fille est

fort curieuse de savoir si vous faites grace aux voix enrouées. Madame de Coulanges est entrée dans cette idée avec acclamation. Je soupai chez elle hier avec dix ou douze personnes comme si je les eusse choisies : la marquise de Montmorency en étoit une. Nous fûmes tous si gais, si contens, que je ne vois pas comment nous n'y sommes pas encore. Je trouve M. de Brancas fort 'aimable; j'aime sur-tout sa passion pour madame de Coulanges: je crois qu'il n'en est qu'une au monde qui soit plus parfaite; devinez-la, mon Adolphe. Vos enfans sortent d'ici. Nous avons eu une manière d'assemblée; les petits de La Salle et mademoiselle leur sœur; le petit de Chabrillant, et deux petites Angloises nos voisines, qui ne parlent pas trop françois, mais qui sont fort gentilles, et qui ne dansent pas mal. Ma belle-sille et le chevalier ont enlevé les suffrages. Votre fils ainé a l'oreille paresseuse, la danse molle;

cependant il ne manque pas de noblesse; il a aidé mademoiselle de L\*\*\* à faire les honneurs de la collation, et tous deux ont fort bien fait leurs personnages, avec beaucoup de bonne grâce, de politesse et d'attention. J'en demeure là, pour faire un moment de conversation avec M. de Benserade qui s'ennuie de me voir écrire. Bon soir donc, cher comte; dites-vous tout ce que je sens et que je ne dis pas.

#### LI. LETTRE.

30 Décembre 1676.

A H! que vous avez bien traité cet ingrat cardinal, mon cher comte! Voilà comme tous les honnêtes gens devroient parler; mais ce qu'on appelle les honnêtes gens sont lâches. Il est affligeant, décourageant, humiliant de voir un si grand nombre d'hommes

ardens à nuire, et un si petit nombre actifs à servir, capables de dire certaines vérités. Je vois d'ici ce cardinal déconcerté; je vois sa peau jaune se bronzer de colère. Remerciez le marquis de Vence pour moi, je vous supplie, de ses petit mots piquans, de ses regards dédaigneux. Voilà donc à quoi notre pauvre abbé doit ce misérable prieuré de quinze cents francs, vaquant depuis six mois! Mais enfin sa modération en est contente, il faut que nous le soyons aussi. Je crois l'affaire de M. le chevalier de Parade faite; il reste cependant encore quelques formalités à remplir. Je verrai ces jours-ci M. de Pomponne à ce sujet. Ce n'est pas cet homme-là qu'il faut presser de faire du bien, et de reconnoître les bons services. Je fus la semaine passée chez madame de la Fayette avec madame de Coulanges; nous y passâmes l'après midi. Je ne sais à quel propos je dis que j'improuvois, ce qui vous plaira: cette expression j'improuve,

#### DE EA COMTESSE DE L. 193

j'improuve, frappa tout le monde comme absolument nouvelle. Dites-moi donc. cher comte, si vous ne vous en êtes jamais servi. Pour moi, je la croyois du plus grand usage, et je suis sûre de m'en servir depuis long-tems, sans m'être doutée qu'elle me fût particuliène. Ma belle-fille vous croit un fort superficiel observateur, Poursuivez, étudiez, s'il vous plaît, les voix enrouées; nous vous donnons du tems. J'avois prévu que vous feriez peu de cas des ballades; tant mieux si quelques esprits les goûtent! cela me suffit pour pouvoir dire à M. de Benserade qu'il a des succès à M\*\*\*; il vous inscrira, s'il veut, sur la liste de ses approbateurs. Je vous envoie par le carrosse l'Histoire des Juiss de Joseph; elle m'a para bien écrite et très-intéressante. Pour donner plus de valeur à ces petites étrennes, j'ai fait mettre sur la reliure votre chiffie et le mien. Ah, chez Adolphe! cette année que nous allons commencer s'éz

coulera-t-elle encore sans nous réunir? Que tous les autres bonheurs du moins vous préviennent, vous accompagnent, vous suivent!

M. de L\*\*\* a donné à sa fille son portrait et celui de sa mère en bracelets, entourés de diamans et de perles, avec une petite bourse à secret, qui lui a donné beaucoup de tablature, dans laquelle elle a trouvé douze louis, Mes étrennes à moi sont un diamant jaune en bague, parfaitement beau, et deux cents louis. J'ai vraiment été sur le point de me brouiller avec la marquise de Montmorency qui, pendant trois jours, m'a refusé opiniatrément de partager: enfin je l'ai vaincue; je sens qu'à sa place j'aurois plus de générosité. Je vous embrasse de toute mon ame, cher et trop cher Adolphe! La nouvelle année ne me permet-elle pas au moins cette liberté?

## LII. LETTRE.

15 Janvier 1677.

L n'y a que vous, cher comte, qui puissiez avoir plus de prix que vos lettres; on vous adoreroit même en ne vous connoissant que par elles. Oui, je crois, je suis sûre de tout ce qu'elles me disent; mais je ne sais, ni ne dois peut-être exprimer aussi bien tout ce que je sens pour vous.

Votre caisse nous est arrivée trois jours avant votre lettre; vous avez mis à contribution tous les parsumeurs de l'Italie et de la Provence : un envoi si considérable m'a mise en état de faire beaucoup de libéralités.

Je suis quitte de toutes mes cours. Le roi m'a fait l'honneur de me parler toutes les fois que je me suis trouvée à portée de lui; Monsieur m'a comblée

de choses flatteuses. M'étant trouvée au petit cercle particulier de Madame, et madame-de Nemours s'y étant aussi trouvée, la conversation me fournit l'occasion de lui dire des choses si piquantes et si directes, qu'elle ne s'y méprit point. L'excès de son embarras mit tout le monde dans la confidence; et Madame, qui ne l'aime point, me seconda si parfaitement, qu'on auroit pu la soupçonner d'être avec moi d'intelligence. Madame de Nemours, depuis son retour à Paris, boude la marquise de Montmorency, qui ne sachant pas un mot de ce qui s'est passé chez Madame, se met l'esprit à la torture pour savoir ce que cela peut signisier. Madame de Montespan étoit superbe, et son maintien plus impérieux que jamais. Je ne sais pourquoi je suis pour elle un objet d'aversion. Sa sœur est d'une impertinence divertissante.

Mon oncle s'occupe fort de marier sa fille; elle a dix-neuf ans, et cent

mille écus du bien de sa mère. Il se présente plusieurs partis; M. de Lévi, M. de Lannion, M. Descars. Ma cousine n'est ni spirituelle ni jolie, ni ce qu'on peut appeler bien faite; mais elle est grande, sa tête est bien placée; elle marche bien, et tout gela lui donne assez bonne grâce.

On réserve les choses intéressantes pour les dernières. Apprenez donc, M. le comte, que j'ai soupé hier avec madame la comtesse de Grignan, à. l'hôtel de Lesdiguières. Nous étions vingt-deux à table; ma bonne fortune me plaça auprès de la divinité, dont il me fut impossible d'obtenir un peu plus que des monosyllabes : je m'en, égaierai avec madame de Coulanges; je soupe ce soir chez elle. Je ne puis donc vous dire mon sentiment que sur la figure de madame de Grignan : Je la trouve fort au dessous de sa réputation; ce ne seroit que dans une disette de beautés qu'on pourroit, ce me semble,

s'aviser de la trouver belle. Mais j'oublie, cher Adolphe, de répondre à vos questions. Mes enfans se-portent à merveille; mon fils toujours entre sa nourrice et le curé d'Atis, et ma fille toujours à Belle-Chasse, faisant enrager ses maitresses et ses camarades : je la vois rarement pour la punir, ce qui ne la punit point du tout. L'anglois va bien; l'astronomie un peu lentement, cependant je m'en occupe toujours; et s'il vous plaisoit de revenir, je serois fort en état de vous en donner les premiers élémens. Le tems est si coupé l'hiver, qu'on ne fait pas la moitié des choses que l'on voudroit faire; par exemple, il faut malgré moi que je vous quitte: vous le croyez aisément, cher Adolphe, que c'est malgré moi.



#### LIII. LETTRE.

29 Janvier 1677.

C E sera M. le chevalier de Parade qui vous remettra cette lettre, cher Adolphe; il part demain très-content de la manière dont son affaire s'est terminée; et je le suis fort d'avoir eu quelque part au succès d'une chose qui vous intéresse. Je vais être occupée de bien des détails qui ne me conviennent guere; mon oncle veut absolument me faire la dame d'atours de sa fille qu'il marie dans quinze jours. Ce n'est avec aucun de ceux que je vous avois nommés, mais avec le marquis de B\*\*\*, jeune homme de vingt-cinq ans, d'une jolie tournure, aimable et bon sujet, à ce que tout le monde dit, attendant la grandesse et beaucoup de fortune. Ses parens lui donnent douze

moiselle Broon l'instruit; la mienne ne lui est peut-être pas non plus inutile.

Disons un mot de madame de Grignan: Elle étoit d'un certain souper que je sis chez madame de Coulanges, quelques jours après que je l'eus renc ontrée à l'hôtel de Lesdiguières. Madame de Sévigné étant avec elle cette seconde fois, me sit l'honneur de me la présenter. Comme j'étois arrivée avant la mère et la fille, qui vinrent fort tard, je m'étois fort librement expliquée sur leur compte avec madame de Coulanges, laquelle, après avoir beaucoup ri de mes observations, me dit, en continuant de rire: Mon Dieu, que vous allez prendre mauvaise opinion de moi! car il est certain que je devrois me fâcher. Au surplus, comme elle vouloit faire valoir l'esprit de son amie, elle sit tant de frais de gaieté, dit des choses si vives, si spirituelles, que madame de Grignan déposant une partie de sa dignité, fut à son tour si brillante, qu'elle

DE LA COMTESSE DE L. 203 fixa: toutes les attentions, et réunit tous les suffrages. Nous étions quatorze à ce souper, et dans le nombre, M. de la Rochefoucault, M. de Brancas, Segrais, M. de Benserade. Je confesse donc qu'il est rare d'avoir autant d'esprit que madame de Grignan, et peut-être impossible d'en avoir plus; c'est dommage qu'elle soit d'une aussi ridicule importance. Je pense qu'elle a rêvé une nuit qu'elle étoit déesse, et qu'aucun révoil ne l'en a jusqu'à présent désabusée. Mais tandis que je cause avec vous, j'oublie que je dois aller prendre M. de L\*\*\* chez le comte de Rouville, pour aller & l'hôtel d'Humières, Bon soir done, cher Adolphe.

#### LIV. LETTRE.

19 Février 1677.

Notre mariage est sait d'avanthier : mon oncle s'est surpassé en magnificence, sans néanmoins avoir donné

dans l'excès. On est fort content de mon savoir-faire, de mon goût et de mon économie; mais j'en dois renvoyer toute la gloire à madame de Roquépine , sais laquelle je ne serois pas sdrtie d'intrigue aussi honorablement. Ma pauvie cousine étoit déja indécemment amoureuse de son mari en sortant de la messe: jugez de ce qui en sera le lendemain. Nous donnons ce soir à souper à la noce: nous comptons sur cinquante-doux personnes; la marquise de Montmorency me refuse inhumainement de faire la cinquante-troisième. Mon Dieu, cher Adolphe, que je suis mécontente de son amitié! Quelle peu de confiance elle accorde à la mienne! Avec quelle fierté désobligeante elle repousse les foibles services que je suis plus qu'à portée de lui offrir, me promettant toujours de me demander librement, et ne me demandantijamais! Ses affaires sont un chaos qu'on pourroit debrouiller en jetant de l'argent, et ce

DE LA GOMBESSE DE L. 205 tont des contestations continuelles entre elle et M. de L\*\*\* à ce sujet; elle ne veut pas qu'il fasse les avances nécesmires, et se fâche sériousement de es qu'il ne l'écoute pas Songez cependants chericomte, qu'elle ne touche que buit mille francs par an depuis la mort de son mari. J'ai beau lui représenter que j'ai dix mille livres de pension dont je ne sais que faire, que M. de L\*\*\* m'ayant donné cette année deux cents louis aux étrennes, je suis sûre qu'il continuera les années suivantes: aucune de toutes ces bonnes raisons ne peut vaincre sa résistance; et la meilleure amie que j'aie dans le monde; celle du moins que j'aime le plus tendrement, me rend l'aisance dont je jouis un sujet de chagrin. Mais elle m'interrompt et me demande à voir cette lettre. Eh bien! qu'elle la yoie.

Die croyez pasiun mot de ce qu'elle vous dit, comte; j'use de son amitié

jusqu'à l'indiscretion: je dois à son mari près de trente mille francs, à elle plus de six: de quoi se plaint-elle, cette ingrate? Avec qui dans le monde en agirois-je ainsi? Grondez-la de ces calomnies. Beuvron a gagné deux mille louis au jeu du roi. Voilà ce que je sais de plus nouveau. Bon jour, aimable comte; pour appaiser notre amie, je me dévoue à souper ce soir avec la noce.

#### Madame la contesse de L \* \* \* continue.

La voila partie. Que vous semble de ses défenses? quel désobligeant calcul! Puisqu'elle vous met, cher Adolphe, dans sa confidence, ne la ménagez pas, je vous en prie, dans votre réponse. Il y a plus de huit jours que je n'ai vu vos enfans et les miens; je ferai venir cette bonne compagnie la semaine prochaine. Adieu; je voudrois causer encore un moment avec vous; mais hélas! fait-on la moitié de ce que l'on veut dans ce monde?

# L Ve. LETTRE.

5 Mars 1677.

C'EST M. de Pomponne qu'il faut remercier, cher Adolphe, et non pas moi qui n'ai rien fait de fort utile pour M. le chevalier de Parade, et qui me seroistrouvée trop heureuse de le servir, des qu'il est votre ami. Relisez Montaigne, et voyez si le corps remercie le bras des services qu'il en reçoit. Je remettrai moi-même votre lettre à ce ministre. si différent des autres ministres qu'on ne voudroit jamais approcher que le jour de leur renvoi; plaisir que sa majesté, par d'assez bonnes raisons, ne nous donne guere. Vous dites, cher comte, que je ne réponds pas exactement à vos questions. Cela se peut quelquefois: je vous écris souvent avec précipitation; la marche de nos lettres est irrégulière,

c'est un inconvénient que les grandes distances rendent inévitable à moins qu'on n'ait la patience, de part et d'autre, d'attendre une réponse avant de récrire; ce qui seroit encore pis. Cependant il me paroît que tous mes oublis se bornent à ne vous avoir rien dit depuis long-tems du père Bourdaloue: il vient dîner avec nous beaucoup trop rarement pour le plaisir qu'il nous fait; mais il est occupé, recherché, assujetti. Nous avons fait une autre connoissance, d'un ordre fort dissérent, et d'un grand mérite aussi dans un autre genre; c'est celle de Lully, dont la conversation est aussi bonne que les opéra; il a sur-tout des reparties vives et heureuses. Il est enchanté, au pied de la lettre, de nos petits concerts, et trouve qu'on n'exécute aussi bien sa musique nulle part. Ma belle-fille devient une bonne et très agréable musicienne; et comme c'est presque mon ouvrage, j'y mets un peu d'amour propre. Vous ne

DE LA, COMTESSE DE L. 200 savez pas; cher comte, que votre fils aîné a la voix très-jolie; il va depuis long-tems toutes les semaines à Belle-Chasse, mademoiselle Broon toujours présente. Ma belle-fille s'est amusée à lui apprendre de mémoire plusieurs duo. On m'en a fait le plus grand mystère; de façon que la semaine passée i'en eus toute la surprise. Je lui ai envoyé le maître de ma belle-fille, sans attendre votre permission; il lui donnera de bons principes, et nous ferens-le reste. Ne trouvez-vous pas singulier que ce jeune homme, qui ne peut pas danser en mesure, ait l'oreille la plus juste pour le chant, et tellement qu'il exècute des duo de mouvemens avec beaucoup de précision? Le chevalier veut apprendre aussi la musique; dites si vous l'approuvez : je, vous avertis qu'il n'a pas plus de voix qu'une grenouille. Au surplus, il ne vous en coûteroit qu'une pistole parmois pour le satisfaire; c'est le prix



### 210 LETTRES

des maîtres de couvent et de collège.

Nous ne savons rien de nouveau sur notre succession; elle est sûre; elle est considérable; mon oncle et M. de L\*\*\* sont plus capables que moi de s'en occuper et de la suivre.

Bon soir, cher Adolphe; il me semble que je n'ai rien laissé en arrière, sinon certaines vérités que je tiens renfermées dans mon cœur; mais depuis long-tems vous en avez la clef.

## LVI. LETTRE.

## 26 Mars 1677.

JE sais, mon cher Adolphe, que vous avez écrit à madame de Montmorency, et je ne doute pas que vous ne lui ayez parlé selon mes directions; car il n'y a pas eu moyen de voir cette lettre: vous auriez bien dû m'en envoyer la copie. J'ai fait un voyage de deux jours

### DE LA' COMTESSE DE L. 211.

à Versailles la semaine dernière. Les intrigans sont très - agités à deviner ce que deviendra certaine apparence de goût que marque Sa Majesté pour une fille de Madame. Vous pouvez bien ne. la pas connoître : c'est une chanoinesse du Poussay, nommée madame Deludre, fort belle, mais dénuée d'agrément et de graces, et dont le parler est ridicule, pour ne pouvoir prononcer trois ou. quatre lettres de l'alphabet. J'ai vu cette beauté en présence du Roi ; il la regarde beaucoup; il la desire peut-être; mais j'assure qu'il ne l'aime point. Cependant; l'ancienne et l'altière Sultane en est d'une humeur, d'une aigreur qui la, rend inabordable. Je parle de tout ceci par ouï-dire, ne l'ayant ni vu, ni cherché. Nous dinâmes deux fois à Versailles chez M. de Pomponne, quoique nous fussions invités ailleurs, entre autres chez madame de Richelieu: c'est dans sa société, je dis de madame de Richelieu, qu'on trouveroit l'objet dont le roi est réellement touché, et l'on doit assurément donner à l'esprit tout l'honneur de cette conquête, la beauté de cet objet étant au moins sur son déclin. De la manière dont va votre fils, il saura dans trois mois la musique: ma belle-fille met un grand zèle aux répétitions. J'ai défendu qu'on apprît ni duo, ni chansons jusqu'à nouvel ordre. Cependant mademoiselle Broon, qui donnoit de petites leçons d'anglois à votre fils, n'est pas trop contente d'y voir la musique préférée.

Mademoiselle de Mérode se marie; on ne dit pas à qui. Le marquis de Choiseul est assez mal d'une fluxion de poitrine. Je veux vous mettre dans la confidence d'un tour que je prépare à la marquise de Montmorency. Je la mène ce soir, avec le comte de Rouville, souper à l'hôtel de la Vieuville; on y fera un beau lansquenet; un piquet occupera la marquise à son ordi-

naire. Je lui demanderai cinq louis pour Atre d'un quart avec moi : le lansquenet est le jeu qui m'est le plus favorable. Je donnerai le mot au comte de Rouville pour qu'il exagère ma fortune, sans lui faire part de mon motif; nous verrons ce qui en arrivera. Notre amie n'est-elle pas insupportable de me réduire aux expédiens?

Puisque vous voulez que je vous parle du père Bourdaloue, vous saurez que je lui donne demain à dîner avec un homme dont l'esprit fait grand bruit, et qui est neveu de Corneille. On le nomme Fontenelle. Il fait des vers que beaucoup de gens admirent, et dont beaucoup se moquent. Racine et Despréaux sont du parti des rieurs. Je ne connois point ses vers; la plupart sont des écloques. Nous tâcherons de l'engager à nous en dire quelques-unes, et nous verrons ce que notre orateur en pensera. C'est à madame de Scudery que nous avons l'obligation de cette nou-

### 214 LETTRES

velle connoissance. A propos de gens d'esprit, je ne vous ai pas dit que le marquis de Termes a repris le train de nous venir demander à dîner une et deux fois la semaine: il est toujours bon à reprendre. Je suis fort aise que M. le marquis de Vence se souvienne toujours de moi; je craignois qu'il ne m'eût oubliée, vu le tems que vous avez passé sans me parler de lui. Vous êtes donc négligent aussi, cher Adolphe!

### LVII. LETTRE.

11 Avril 1677.

Vous nous avez tous émus, cher Adolphe, avec l'histoire de votre petite orpheline. Quel excès de sensibilité dans un âge aussi tendre! Quelle constance dans ses regrets! Quoi! personne n'a pu découvrir qui étoit cette femme établiedepuis cinq ans dans votre

DELA COMTESSE DE L. 215 ville? Vous dites qu'elle y vivoit solitairement, mais honnêtement; qu'elle avoit une femme pour la servir, et qu'à sa mort il ne s'est point trouvé de dettes. Il falloit bien qu'elle touchât de l'argent, puisqu'elle payoit exactement ses dépenses. Comment, point de contrats! point d'actions! point de lettres! aucun renseignement! on n'a trouvé chez elle que deux cents francs d'argent? Envoyez-nous cette petite fille, cher Adolphe, avec la bonne femme qui a servi si fidèlement la mère. M. de L.\*\*\* se chargera de la pension de cette enfant; le reste sera mon affaire. Si la vieille femme ne veut pas rester à Paris, je lui donnerai de quoi s'en retourner chez elle. Faites partir, cher Adolphe, la petite fille et la bonne aussitôt que vous aurez reçu ma lettre.

Il faut que je raccommode un peu madame de Montmorency avec vous. Je vous mandai par le dernier ordinaire le projet que j'avois de jouer au lans-

quenet à l'hôtel de la Vieuville, et d'associer la marquise à ma fortune. La providence bénit més intentions, et je gagnai quatre-vingt-deux louis. Tout le monde se récria contre ma fortune. En reconduisant la marquise de Montmorency chez elle, je lui dis que je l'attendois à dîner le lendemain, et que jé la suppliois d'arriver de bonne heure. Elle vint à midi et demi : je passai dans mon cabinet avec elle. Vous me donnâtes cinq louis hier, lui dis-je, vous vous le rappelez sans doute; j'en fai gagné cent, par conséquent j'en ai trente à vous remettre. Cela hé se peut pas, mé dit-elle en rougissant extrêmement, vous exagérez; pourquoi voulez-vous me surprendre? Pourquoi ces voies détournées pour m'obliger? Elles m'offensent. - Mais je ne vous trompe pas, lui dis-je; n'avez-vous pas entendu tout le monde me reprocher mon bonheur? - Vous n'avez point gagné cent louis, me dit-elle; je n'aime pas qu'on me

DE LA COMTESSE DE L. 217 me trompe. - Et moi, madame, lui répondis-je avec hauteur, je n'aime point qu'on me méprise. A ces mots, elle me pressa dans ses bras; elle pleura (c'est une affaire pour elle.) Je reçus mal ses caresses. Voyant que j'étois sérieusement piquée: - Eh bien, me dit-elle, je veux croire tout ce que vous me dites. - Vous me faites une belle grâce, lui répondis-je; oh! je n'oublierai jamais... - Qu'exigez-vous en réparation? reprit-elle vivement; prononcez. - C'est à votre cœur à le trouver, lui répondis-je; mais il faut que la réparation soit complète, car ie suis profondément blessée. - Allons, me dit-elle, je vois bien que cent louis obtiendront mes lettres d'abolition; et. d'assez bonne grâce, elle prit les cent louis qui étoient sur mon secrétaire. Au moins, me dit-elle, d'ici à longtems, vous n'aurez point d'inquiétude sur ma situation. - Mon Dieu, lui répondis-je, ne diminuez pas le prix de votre généreux procédé.

Voilà, cher Adolphe, la copie littérale de notre dialogue; je pense que votre lettre a fait perdre quelque chose à son insultante fierté. Mais la voici qui descend de carrosse, je me presse de fermer ma lettre.

## LVIII. LETTRE.

25 Avril 1677.

Voici, cher Adolphe, une lettre de vous qui m'arrive; elle est certainement la bien venue, et la tendrement reçue; mais elle ne répond, comme de coutume, qu'à l'avant dernière des miennes. J'ai de l'impatience que vous m'annonciez l'arrivée, ou du moins le départ de cette pauvre petite dont je ferai ma troisième fille; peut-être cela portera-t-il bonheur aux deux autres.

### DE LA COMTESSE DE L. 219

Il n'y a pas d'inconvénient, au contraire, à profiter du premier mouvement de compassion qu'on a pour elle dans votre province; moissonnez ce que vous pourrez. Vous dites qu'on a fait un peu plus de quarante louis des nippes de sa malheureuse mère; en y joignant ce que vous obtiendrez de la pitié généreuse de M. le premier président, de M. l'intendant, et de l'évêque, nous pourrons lui faire une petite rente viagère, placée chez nos bons religieux, à laquelle nous ne toucherons pas, pour la doubler dans quelques années. Ma belle-fille ne parle plus que de Bathilde; mademoiselle Broon même perd à son occasion presque la moitié de son heureux sang-froid, et ma méchante petite fille dit : Bon! en voilà une que je veux faire damner. Je vous rends ses propres expressions, et je vous avoue, cher Adolphe, que je commence à m'alarmer, de l'inflexibilité de ce petit caractère.

Nous eûmes hier un dîner, composé de la marquise de Montmorency, madame de Coulanges, madame de Médavi, madame de Roquépine, le comte de Rouville, le comte d'Osmont, le marquis de Termes, M. de Benserade, Lully. Il y eut une petite table dont ma belle-fille fit les honneurs, à mademoiselle de Médavi, les petits de la Salle et leur sœur, et nos deux petites voisines, sans oublier vos enfans. Après le dîner, nous donnâmes un concert qui fut trouvé charmant et merveilleusement exécuté. On dansa quelques menuets et contredanses; ensuite la petite de Médavi et le chevalier nous enchantèrent. Ma belle-fille dans cette partie n'eut que le second rang. Madame de Montmorency, madame de Coulanges, le comte d'Osmont et Lully restèrent à souper. Ce dernier est infiniment aimable et amusant. La marquise et moi sommes ensemble dans le point de perfection; mais

je crains les rechûtes. Plus je fais d'observations, et moins je trouve d'esprits aussi raisonnables que le vôtre et le mien, soit dit sans vanité pour la part que je me donne, et dont je vous renvoie, cher Adolphe, au moins la moitié de l'honneur.

## LIXº. LETTRE.

### 13 Mai 1677.

JE vous écris, cher comte, au moment où je reçois votre lettre, et je ne vous dirai qu'un simple mot. Mon oncle m'envoie prier de me rendre promptement chez lui; sa fille a fait une chûte effroyable: on la soupçonne d'être grosse; mais il est un Dieu pour les étourdies comme pour les ivrognes. Vous m'annoncez l'arrivée de Bathilde pour la semaine prochaine; j'en suis ravie; j'aurai bien soin de cette enfant

#### 222 / LETTRES

dont vous avez été le premier protecteur, et la tenir de vous me la rendra plus intéressante.

## LX°. LETTRE.

23 Mai 1677.

Notre cousine a pensé mourir de sa chûte; on l'a saignée neuf fois; elle est heureusement hors d'affaire. C'est pour le coup que M. de L\*\*\* se seroit détriarié. Vous voyez combien j'ai de motifs de me réjouir d'avoir manqué cette succession; je vous assure, cher Adolphe, que je l'ai vue me menacer avec une vraie crainte, sans aimer beaucoup ma cousine, qui ne sera jamais qu'une folle et qu'une sotte. Bathilde est donc arrivée le dix-huit; on avoit eu la sottise de lui dire qu'elle trouveroit sa mère chez moi; de façon qu'elle entra toute gaie dans ma chambre,

### DE LA COMTESSE DE L. 223

en disant avec vivacité: où donc est maman? où est-elle? Ne me la cachez pas, que je l'aille chercher. Et sur ce que je lui répondis, qu'elle ne la trouveroit point ici ni ailleurs, qu'elle étoit bien où elle étoit, et si bien qu'elle ne vouloit plus revenir, elle fit des cris si perçans, que je la sis emporter. Le lendemain je la conduisis au couvent, où depuis huit jours j'avois re. tenu sa place. Je l'ai fort recommandée à la première maîtresse que j'aime et que j'estime beaucoup. Ma belle-fille avoit grande envie de la prendre dans son appartement, et de l'élever, aidée des conseils de mademoiselle Broon. J'étois bien tentée de lui faire ce plaisir; mais il est mieux que Bathilde soit à la classe. Je n'ai point encore fixé mon plan par rapport à elle ; j'ai le tems d'y réfléchir. Nos religieux ont pris la somme que vous m'avez fait remettre, sur le pied du denier huit; ce qui lui fait trois cents soixante livres de revenu.

que nous replacerons tous les ans en y remettant l'appoint. La bonne Geneviève est au couvent aussi, mais en dehors; elle rendra de petits services aux tourières; les religieuses la nourriront, et je lui donnerai quelque chose par mois. Je n'ai pu tirer d'autres éclaircissemens de cette pauvre fille, que ceux qu'elle vous a donnés; elle dit que Bathilde aura sept ans à Noël: je la trouve bien foible et bien petite pour son âge. Ma belle-fille qui vint ici hier, me dit qu'elle ne vouloit pas manger, qu'elle ne regardoit pas les joujoux qu'on lui donne, et qu'elle pleuroit du matin au soir: voir Geneviève deux fois par jour, est le seul moyen de la consoler un peu. Voilà tout ce que je puis vous dire de votre petite protégée, quant à présent.

Le goût du roi pour la belle chanoinesse paroît devenir sérieux; jugez quelles alarmes! Madame de Grignan se trouve fort mal du séjour de Paris.

## DE LA COMTESSE DE L. 225

Je la vis la semaine dernière chez madame de Coulanges; je la trouvai maigrie et abattue ; elle se plaint de sa poitrine. Madame de Sévigné pleure tendrement sa mort en sa présence, et lui dit pathétiquement qu'elle est pulmonique, étique, asthmatique, et tout ce qu'il y a de plus funeste en ique ; de façon que cette mourante beauté, que je ne crois malade que des oppressantes caresses de madame sa mère, partira ces jours-ci pour Grignan. J'ai voulu parier contre madame de Coulanges, qu'on en recevroit de meilleures nouvelles des la seconde poste. Nous coucherons après demain à Atis, et nous y passerons le mois de juin tout entier. Nous emmenons l'abbé le Bossu; il veut bien nous donner huit jours. Nous allons donc parler astronomie tout à noire aise, car nous serons seules avec lui, M. de L'\*\* allant passer quelques jours à Chantilly; il viendra nous rejoindre le douze, et

madame de Roquépine, le chevalier de Pont, le comte d'Osmont, et un ancien écuyer de feue Madame, qu'il aime beaucoup, et qui est assez aimable. Gette bonne compagnie viendra s'établir ici du dix au onze. Plusieurs personnes nous ont promis de nous venir voir. Mon Dieu! se peut-il que tous les voyages se fassent sans vous, cher Adolphe? je m'en meurs.

## LXIC. LETTRE.

Atis , 4 Juin 1677.

Nous sommes ici dans une espèce de retraite dont mon cœur et mon esprit s'accommodent fort, cher Adolphe; j'y pense, non plus souvent, mais plus librement à vous. Je m'y occupe d'une science que vous avez toujours desiré de connoître, et je me fais un plaisir

## DE LA COMTESSEDE L. 227

de me mettre en état de vous en amuser quelque jour. Hélas! quand ce jour heureux viendra-t-il? L'abbé le Bossu, qui ne vouloit nous donner qu'une semaine, veut bien rester encore avec nous celle-ci. Nous lui laissons toutes ses matinées entières, et la liberté de se retirer à minuit, heure où mademoiselle Broon et ma belle-fille se retirent aussi. Je n'ai donc personne pour mes veillées; le souvenir de mon cher Adolphe me suffit; le regretter, le desirer, relire ses lettres, est l'intéressante occupation qui me conduit souvent jusqu'à l'aurore. J'ai trouvé mon sils, que je n'avois pas vu depuis le mois de mars, grandi, embelli, fortisié; il me paroît si bien des soins de sa nourrice, et de l'éducation de son curé, que je le laisserai avec eux tout. l'hiver. J'enverrai le neuf des chevaux à la marquise de Montmorency qui viendra avec le comte d'Osmont; j'attends le onze le reste de notre com-

pagnie: vous savez qu'il faut du monde à M. de L \* \* \*. J'ai laissé Bathilde au couvent, toujours dans les larmes. Vous n'y pensez pas, cher comte, de me donner des éloges sur les petits services que je veux rendre à cette enfant; ils se bornent à si peu de chose! Je suis fachée du dérangement de santé de madame de Panis, par l'intérêt que vous y prenez, et par l'opinion que vous m'avez donnée d'elle; je songeois l'autre jour qu'il y avoit bien longtems que vous ne m'en aviez parlé; ie voulois vous en faire des reproches. Il faut vous dire un trait de ma fille, que sa sœur m'a conté : j'imagine que vous le trouverez plaisant. Elle a une petite camarade, plus âgée qu'elle d'un an, qui l'amuse beaucoup en lui lisant des contes de fées. Après en avoir entendu plusieurs: Je m'en vais vous en conter un à mon tour, lui dit ma fille. Il y avoit un roi fort bête; il avoit perdu sa femme, et avoit d'elle une petite

DE LA COMTESSE DE L. fille fort jolie. Ce roi si bête se remaria à une princesse, vieille comme madame la prieure, laide comme madame St. Benoît, (c'est une de ses maitresses) grogneuse comme la sœur Gertrude. Cette vilaine femme, des qu'elle eut épousé le roi, gronda toujours sa jolie petite belle fille, la faisoit lire du matin au soir, vouloit lui faire apprendre un catéchisme encore plus ennuyeux que le mien. Que fit la petite princesse? Elle s'enfuit avec un page bien espiègle, et fut trouver sa marraine qui étoit fée. Que voulez-vous, ma jolie petite filleule? lui dit la fée. Ma chère marraine. lui répondit la jeune princesse, je suis fort ennuyée d'être petite, je vous prie de me rendre aussi grande que ce bel arbre qui passe les murs de votre jardin. La fée la touchant de sa baguette, lui dit : Allez, mon enfant, quand vous rentrerez au palais du roi, vous serez grande comme le bel arbre. La petite princesse remercia bien sa marraine; et

tout le long du chemin elle grandissoit, grandissoit! Arrivée près du jardin de sa belle-mère, elle dit à son page: Courez bien vîte avertir la reine que la grande fée l'attend ici. Le page y fut, et la reine vint. Bon jour, madame, lui dit la petite princesse, qui étoit devenúe si grande qu'on ne pouvoit plus la reconnoître; venez vous promener avec moi au bord de la rivière. La reine y alla comme une sotte; et quand elle fut bien loin, la princesse la prenant 'par la tête, la jeta tout au fond de l'eau. Après cela, elle dit à son page: Reconduisez-moi chez ma marraine; et quand elle y fut, elle lui dit: Ma chère marraine, je m'ennuie à présent d'être si grande, cela m'incommode; faites-moi redevenir petite comme j'étois; et quand elle fut devenue petite, elle revint au palais. Tout le monde cherchoit la méchante reine: Vraiment, dit la petite princesse au roi, ne la cherchez pas davantage, je viens d'avec elle, une grande fée l'a jetée dans la rivière; elle est bien là.

Je vous écris cette folie sous la dictée de ma belle fille, qui m'assure n'avoir ni corrigé, ni embelli ce conte. Bon soir, cher Adolphe; je vous laisse là-dessus.

## LXII°. LETTRE.

Atis, 20 Juin 1677.

Mon postillon m'apporte dans l'instant votre lettre, mon cher Adolphe. Je suis agitée du tourment qu'on vous donne, et des difficultés que vous éprouvez pour faire le bien et les affaires du roi. Heureux ceux qui n'ont à se mêler que des leurs! Mais tout le monde n'a pas là-dessus la liberté du choix. Le mauvais état de madame de Panis me touche fort: j'espère que son courage la sauvera. Madame de Coulanges, qui nous

est venue voir, nous a dit que madame de la Fayette étoit revenue de Saint-Maur bien malade d'une colique, avec de la fièvre; on l'a saignée une fois. M. de la Rochefaucault en est fort allarmé: c'est une amitié de bel exemple celle-la. Mais les beaux exemples sont beaucoup loués et peu suivis. Au fonds de société que vous me connoissez, se joignent des visites de Paris et des environs. Ce genre de vie a son mérite; cependant je préférerois celui que nous avons mené d'abord; je le trouvois plus agréable et plus solide. Ma belle-fille a le bon sens d'être du même avis, et de laisser le sallon pour aller dans sa chambre lire l'Histoire des Juiss, qui lui fait un grand plaisir. Quand elle l'aura finie, je la lui ferai relire pour qu'elle en fasse l'extrait.

Les lettres que nous recevons de Paris ne nous apprennent rien de fort intéressant. La fantaisie du roi pour la belle chanoinesse n'a duré qu'un

DE LA COMTESSE DE L. 233 moment; on la dit malade à Saint-Cloud. L'abbé de Noailles a refusé l'évêché de Mende; ses parens n'ont pu consentir à cette espèce d'exil. Voilà ce que nous savons à peu près. Le comte de Rouville doit ces jours-ci nous amener le père Bourdaloue; ils resteront avec nous tous deux jusqu'à la fin du voyage. Mais à propos de voyage, madame de Coulanges s'est trouvée forcée de m'avouer que la santé de madame de Grignan a commencé, en quittant la banlieue, à donner espérance: madame de Sévigné s'en réjouit avec une sorte de confusion. La marquise et moi parlons de vous sans cesse; elle se plaît beaucoup ici, et je suis fort aise de l'y retenir. Je m'accommode toujours aussi du commerce intime de madame de Roquépine...La Fiesque nous est venue voir; elle n'auroit pas demandé mieux que de rester avec nous quelques jours, mais nous n'avions pas de chambres vides. Adieu,

cher comte; il est tard, ou plutôt matin: je prends sur mon sommeil pour vous écrire, n'ayant souvent pas un quart d'heure à moi dans la journée; mais soyez bien sûr qu'aucune distraction ne vous absente de ma pensée.

### LXIII. LETTRE.

Paris, 4 Juillet 1677.

Que l'état de madame de Panis me touche, mon cher comte! Quoi! vous la croyez sans ressources! Elle-même en juge ainsi, et se voit dépérir de jour en jour avec une tranquillité qui tient de l'indifférence! Qu'il seroit douloureux de perdre une amie aussi aimable, pleine de raison, de jugement, de bonté, d'un commerce aussi poli, aussi sûr, et de la perdre presque à la fleur de son âge! Je sens combien ce spectacle est triste pour vous; mais

DE LA COMTESSE DE L. 235 j'avoue en même tems que vous ne devez pas vous l'épargner. On ménage trop peu les mourans: on les quitte; on les abandonne; on les fuit; on enlève une femme à son mari; on arrache des enfans des bras de leur mère. Je hais cette pitié foible et barbare à la fois; je n'en aurai jamais une semblable. Nous sommes à Paris d'hier. Notre séjour à la campagne a réussi au gré de tout le monde. Je viens de remener mademoiselle de L \* \* \* à Belle-Chasse. On m'a priée de ne point voir ma fille. J'ai cédé; autant vaut-il ne la pas voir, que d'être obligée, la voyant, de la maltraiter. J'ai trouvé, comme vous, cher Adolphe, son petit conte fort plaisant; mais j'aimerois mille fois mieux un seul trait de bon cœur, que mille saillies. J'ai vu Bathilde; elle commence à s'accoutumer au couvent. et à ne plus parler de sa mère; mais elle est presque étique, je crains qu'elle ne vive pas. Je l'ai fait passer pour la

fille d'un commerçant qui étoit depuis quelques années parti pour les Indes, et dont on n'avoit point de nouvelles. Cette pauvre petite est douce et craintive. Ma fille cherche à la faire enrager, mais on y met bon ordre. Nous eûmes le père Bourdaloue les derniers jours de notre voyage. Il n'y a que votre esprit dans le monde qui soit plus aimable que le sien; et ce qui me fait voir que la préférence que je vous donne n'est pas une illusion, c'est que madame de Montmorency pense làdessus comme moi. Madame de Coulanges nous a fait prier à souper pour ce soir; mais M. de L\*\*\* étant invité chez M. le duc de Saint-Aignan, j'irai seule avec la marquise. Je cause avec vous en l'attendant. La faveur de madame de Montespan prend, dit-on, de nouvelles forces; toutes les distractions, toutes les comparaisons tournent à sa gloire, et lui fournissent de nouveaux triomphes. On dira là-dessus

DE LA COMTESSE DE L. 237 tout ce que l'on voudra, le roi ne l'aime plus, je vous en assure; et le seul avantage de cette impérieuse maitresse, c'est qu'il n'en aime pas une autre, ou plutôt que celle qu'il aime.

Madame de Montmorency, qui paroît, dit qu'il est huit heures et demie, que nous sommes loin de la place royale, et qu'il faut partir. Nous vous embrassons tendrement toutes deux; bien tendrement, en vérité, cher Adolphe.

## LXIV. LETTRE.

22 Juillet 1677.

Vous faites bien, cher comte, de ne vous pas livrer aux foibles espérances que madame de Panis vous donne; mais il ne faut pas non plus les repousser. La nature fait journelle-

ment des miracles plus imposans que ne seroit celui de guérir votre amie, et son âge est celui des ressources. J'aime que son médecin se persuade qu'elle guérira. Je n'ai aucune confiance dans un médecin qui désespère de l'état de son malade; il n'essaie rien, et le laisse tout librement mourir. J'ai lu quelque part qu'on ne feroit jamais le possible, si l'onne tentoit l'impossible. J'approuve infiniment cette proposition. J'ai fait toute seule la semaine dernière un voyage de deux jours à Versailles. Madame de Coulanges m'a fait prier à dîner par M. de Louvois, qui, grace à elle, m'a parfaitement bien reçue. Ce ministre, habituellement brusque, est momentanément fort aimable; nous eûmes le bonheur de le rencontrer dans ce fortuné moment : son esprit me paroît prodigieux. Je ne dînai qu'une fois avec M. de Pomponne, et la fortune me ménagea une demi-heure de tête-à-tête avec

lui; je le divertis d'un mot de madame de Cornuel, que voici. La Saint-Loup fut la voir il y a quelque tems, et lui dit, après avoir passé plus d'une heure avec elle: Madame, on m'avoit bien trompée, en me disant que vous aviez perdu la tête. — Vous voyez, lui répondit madame de Cornuel, le fond que l'on doit faire sur les nouvelles; on m'avoit dit à moi que vous aviez retrouvé la vôtre.

Aujourd'hui madame de Scudery nous est venu demander à dîner, avec son ami M. de Fontenelle; nous ne les attendions pas, et nous n'avions d'étrangers que madame de Montmorency, madame de Sainte-Maure, femme de beaucoup d'esprit, et le père Bourdaloue. M. de Fontenelle nous a récité trois éclogues, dont une m'a paru très jolie, et deux fables. Mais ce n'est pas mon sentiment qu'il faut vous dire, c'est celui du père Bourdaloue; il trouve infiniment d'es-

prit à M. de Fontenelle, de l'invention, de l'art, mais peu d'imagination; une manière neuve sans être originale; des tours heureux, fins, délicats, mais peu naturels; enfin tout ce qu'on peut demander à un versificateur agréable, et rien de ce qu'on attend d'un grand poète: il nous a rendu tout cela d'une façon si claire, si précise, que j'aurois été ravie, si vous eussiez été à portée de l'entendre.

Il ne nous vient point de nouvelles du Mexique, et nous sommes là-dessus sans impatience. Nous avons retrouvé votre fils presque musicien. Ma belle-fille met un nouveau zèle aux répétitions: ce nous sera un acteur de plus pour nos petits concerts. L'admirable beauté du tems nous fait regretter Atis; mais vous savez ce qu'est la bonne ville de Paris pour M. de L\*\*\*. Bathilde est, à ce qu'on dit, un peu plus vivante; ce qu'elle aime le mieux, après Geneviève, c'est mademoiselle Broon

#### DE LA COMTESSE DE L. 241

Broon qui, malgré le sérieux de son caractère, est excellente aux en ans. On va marier la petite de Long-pré và un président de Rouen, fort riche, dont le nom m'échappe : il l'a vue aux Tuileries; sa figure lui a plu; il a pris des informations; et sur ce qu'on lui a dit que les parens n'étoient pas en état de lui donner une grosse dot, il s'est présenté chez eux lui-même, et le lendemain on a signé les articles. La petite personne a seize ans, le prétendu trente-trois; il est d'une assez belle figure : on le dit un peu sot; ce, n'est qu'une convenance de plus. Bon jour, mon cher Adolphe; je voudrois bien que vous pussiez me donner de plus rassurantes nouvelles encore de madame de Panis.

# LX Ve. LETTRE.

9 Août 1677.

L'EST ici la plus belle ferveur pour tourir au siège de Charleroy. M. de Louvois partit samedi, lundi le duc de Lesdiguières, le prince d'Elbeuf, M. de Marsan, le marquis de Cœuvres; enfin, tutti quanti, pour parler comme madame de Sévigné: son petit baron part comme les autres, ce sur quoi vous entendez d'ici tout ce qu'elle peut dire, dont je pourrois vous rendre compte, ayant soupé avec elle hier chez son amie. On nous y apprit l'extrémité de madame Duplessis-Guénégaud, morte aujourd'hui d'une fièvre inflammatoire. Madame de Sévigné s'empara de son. oraison funèbre, s'attendrit, se consola, s'égaya; je vous assure qu'elle fut très-amusante. M. de L\* \* regrette

DE LAS COMTERSE DE L. 243 shadame de Guénégaud, et moi pour l'amour de lui, ealuje merconnoissois pas même son visage. Mais il faut vous instruire, cher Adolphe, d'un autre événement. Sur les plaintes continuelles que me l'aisoient les dames de Belle-Chasie, de l'extrême broéchanceté de ma ifilite, je l'ai retirée de leur maison; et je l'ai mise aux dames de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine, entre les mains de madame de Bussy: elle a su prendre et métamorphoser le camatère de l'ainée, elle pourra prendre le imérge ascendant sur celui de la cadette. Je lui ai dit que j'attendois d'elle ce double prodige. Rien encore n'est désespéré; ma fille nia que sept ans: le changement de lieu , la supériorité de mademé de Bussy sur la première maitresse des demoiselles de Belle-Chasse, le tems, l'age la corrigeront peut-être ; il le faut du moins espérer. Pai donné à madame de Bussy toute

espèce d'autorité dur elle; je l'ai price

d'employer tous les moyens qu'elle jugeroit convenables, les plus rigouireux, s'il le faut. Ma belle-fille a été véritablement affligée du départ de sa petite sœur, qui s'en est fait une joie, et l'à dit très franchement à tout le monde. Cependant l'uniforme de son nouveau couvent l'a fort contrariée, étant d'une coquetterie peu commune à son âge. Mon Dieu! qu'elle a de chemin à faire pour approcher de loin de sa sœur!

C'est beaucoup, ce me semble, que l'état de madame de Panis n'empire pas, et que ses douleurs soient un peu moins violentes. J'ai parlé d'elle à Falconnet; il dit que les eaux de Forges et les bains lui seroient très-convenables. M. de L\*\*\* part le quatorze pour Basville; il y restetra jusqu'au trente, Savez-vous ce que je ferai dans cet intervalle? J'irai m'établir à Atis avec mademoiselle. Bronn, ma bellet fille et notre abbé le Bossu. Nous pe

i .I

DE LA COMTESSE DE L. 245 recevrons point de visites. Madame de Montmorency seroit exceptée sûrement; mais Bagnolet la possédera. Je n'en suis point fàchée; notre petite société ne lui suffiroit peut-être pas. J'ai du mérite à faire le sacrifice de Basville; je m'y serois trouvée en bien excellente compagnie. La santé de Bathilde se fortifie peul à peu; je crains qu'elle n'ait l'esprit foible. Je vous ai mandé, ce me semble, qu'elle ne parloit plus de sa mère depuis quelque tems. Il y a huit jours que se promenant au jardin "vers les six heures de l'après midi, elle quitta brusquement ses camarades, et se laissa tomber en voulant courir dans une autre allée. criant qu'elle voyoit sa mère net qu'elle l'appeloit. Il n'y avoit personne dans cette allée; mais l'impression de cette petite fille fut si forte, qu'elle en pleura le reste du jour et une partie de la nuit, Elle n'en a plus reparlé.

Notre cousine n'a point de visions,

de M. de Vence? Un ou deux par an pourroient se passer, mais quatre! qui seront une absence de cinq mois: quatre! Sans quatre raisons absolues, ce libertinage ne peut se pardonner ni se comprendre. La conduite de M. de Castellane est bien plus sage. Je suis ravie que celui-là du moins vous reste; et pour vous, cher Adolphe, et pour madame de Panis à qui les consolations de l'amitié deviennent si nécessaires. Nos gouts, moins inconstans que ceux du marquis de Vence, nous rendent toujours notre solitude fort agréable, tellement qu'encore que les chevaux ne nous manquent point, nous n'avons pas songé à nous en servir, contentes de nous promener sur notre terrain.

Nous faisons des progrès dans l'astronomie: mais il ne faut pas s'en faire accroire; mademoiselle Broon nous devance si fort, que je ne doute pas qu'elle ne soit au point, avant peu,

### DE LA COMTESSE BEL. 249

de prévoir les éclipses, et d'annoncer les comètes. Pour moi, qui n'ai pas de si hautes prétentions, je sens que j'en saurai ce qu'il m'en faudra pour jouir du spectacle du ciel avec un intérêt plus éclairé que je ne faisois précédemment: Voici nos degrés: mademoiselle Broon est mon répétiteur, et je suis celui de ma belle-fille. Nous parlons beaucoup anglois, le matin seulement, afin de ne pas ennuyer l'abbé le Bossu que nous ne voyons qu'à deux heures, pour lui donner des matinées plus longues. Je prononce beaucoup mieux, et je fais plus facilement les thêmes que ma belle-fille; mais elle explique mieux que moi. Cela vient sans doute du peu de plaisir que - les ouvrages anglois me donnent : ce n'est pas que je n'y trouve de trèsbelles choses, mais elles se font trop attendre, et sont suivies et précédées de choses trop ennuyeuses. J'ai impatience de lire les poètes, mais ce ne sera pas de si tôt encore.

Mon fils se porte bien; il n'est point fasouche, ce qui me plaît fort. Mademoiselle de Modave n'est que depuis huit jours hors d'affaire. J'al toujours bien opiné du traitement de son médecin, mais je gage que les nôtres n'en feront pas leur profit. M. de L\*\*\* me mande qu'il se plaît beaucoup à Basville. Le père Bourdaloue n'y est point; mais Racine, Despréaux et un autre dont je ne puis deviner le nom resté sous le cachet, qui est un homme du plus grand mérite. Madame de Coulanges m'a écrit la plus jolie lettre du monde pour me demander si je voulois d'elle deux fois vingt-quatre heures. J'ai répondu bon pour le vingt-sept, jour que je renvoie l'abbé avec les chevaux qui m'amèneront vos enfans le vingt-huit. Je n'ai, grâce à Dieu, point entendu parler de ma fille depuis qu'elle est à Sainte-Ma-

rie; je yeux me ménager une agréable

DE LA COMTESSE DE L. 25s surprise en la perdant un peu de vue et de souvenir. Bon soir, ou plutôt bonne nuit, cher Adolphe.

### LXVIP. LETTRE.

9 Septembre 1677.

Je ne me lasse ni de penser, ni de dire, cher Adolphe, que vous êtes le plus habile et le plus heureux des négociateurs. Vous faites cent fois plus de prodiges avec la raison et la vérité, que les autres avec la finesse et la ruse; mais il faut convenir que vosarmes peu droient bien de leur force en d'autres mains que les vôtres. Vous me rafratchissez le sang, en m'apprenant le calme dont vous jouissez depuis huit jours. Puissiez-vous le conserver, cher convel terrevenir bientôt jouirici de vos triomplies! C'est mon vœu le plus habituel et le plus cher. Je n'ose vous dite-què

je commence à espérer de madame de Panis; je crains trop d'être confondue par cette traîtresse saison. Je conçois combien la douceur et le courage de cette intéressante maladevous attachent tous. Vousaugmentez mon goûtet mon estime pour M. de Castellanne; peu d'hommes sont capables de soins aussi assidus et aussi aimables. J'ai reconduit mes pensionnaires à leur couvent. On m'a fait voir Bathilde; elle reprend tout-à-fait; sa figure ne sera pas mal; elle a des manières douces et tendres qui plaisent; elle se fait aimer: on dit qu'elle apprend avec lenteur, mais avec intelligence. Je projette, lorsqu'elle aura fait sa première communion, de la donner à mademoiselle Broon, pour qui ce sera un objet d'intérêt et d'amusement. Ce projet , qui paroît lui plaire, l'a disposée à consentir que je misse sur sa tête un fonds de buit mille francs, réversibles, après elle, sur cette petite fille, qui jusques-là se trou-

vera suffisamment dans l'aisance, par les petites sommes que nous placerons annuellement sur sa tête, et qui auront le tems de se grossir. Nos bons religieux nous ont accordé, sans difficulté, le denier huit; ils veulent bien encore que les cent louis, que nous mettons tous les ans sur la tête de mademoiselle Broon, soient en partie réversibles sur celle de Bathilde : ce procédé m'a paru très-honnête. Notre cousine se donne tous les jours de nouveaux travers; elle s'estropie les pieds, le corps, la tête, croyant ajouter à ses charmes. Sa liaison intime est la petite marquise de P \* \* \* qui a beaucoup plus d'esprit que notre pauvre cousine, ce qui n'est pas difficile; mais qui est galante, impertinente, inégale, capricieuse; vous sentez ce que doit produire une telle liaison. M. le marquis de Termes est aux eaux de Vichy; c'est-à-dire, en vacance. Je voudrois qu'il s'en trouvat assez bien pour ne pas reprendre

### 254 LETTRES

à son retour, ses honteuses chaînes; les gens d'esprit sont quelquesois bien inconséquens. On vient de saigner madame de Roquépine, pour la troisième sois, sans savoir quelle est sa maladie. Je vous laisse, cher Adolphe, pour aller la voir : j'en suis inquiète.

# LXVIII. LETTRE.

24 Septembre 1677.

J'AI passé de tristes jours, mon cher Adolphe, depuis la demière lettre que je vous ai écrite; il s'en est peu fallu que je n'aie perdu madame de Roquépine: on ne peut guère revenir de plus loin, et par la violence de la maladie, et par l'ignorance des médecins: elle en avoit trois plus imbécilles que ce certain chirurgien d'Atis, que vous n'avez sûrement pas oublié; tous trois d'un avis différent, sur le genre de la ma-

DE LA COMTESSE DE L. 255. ladie ser par conséquent sur la manière de la traiter. Le plus bête des trois, s'étoit emparé de l'autorité; et, comme il soutenoit que c'étoit la rougeole, iluincendioit cette pauvre man lade avec le coquelicot, la racine de persil, etc. etc. etc. Perdant patience, j'ai supplié les parens d'appeler l'Anglois qui a traité la petite de Modâve. La malade entroit dans son neuf; une fièvre épouyantable, un transport viorlent, une toux continuelle, un point de côté qui lui ôtoit la respiration. L'Anglois l'a fait saigner des quatre membres en huit heures, lui a fait prendre un acide minéral fondu dans une eau d'orge légère, dont on lui faisoit avaler un fort petit verre de demiheure en demi-heure; des lavemens préparés avec de la jombarbe de deux heures en deux heures; et une espèce de gelée faite avec, un melon très-mûr, de la gomme ambique, et du sucre candi, dont elle prenoit cinq ou six

fois par jour. Vers la fin de la première journée, qui étoit le neuf de la maladie, les accidens diminuèrent un peu: le mieux augmenta le lendemain; le onze fut orageux, et le douze enfin elle étoit hors d'affaire: on la purgera demain, pour la première fois, avec une once de manne et du sirop de rose: sa foiblesse est extrême, mais nous sommes tous sans inquiétude. Je suis entrée dans ce détail, pour vous faire connoître une méthode qui vous paroîtra, je crois nouvelle, et que l'évènement a justifiée.

Je fus hier voir madame de Bussy, sans demander ma fille; on la trouve à Saint-Antoine ainsi qu'on la trouvoit à Belle-Chasse, fort méchante et fort opiniâtre; mais madame de Bussy en espère. Cette petite fille dit des choses fort plaisantes. Une de ses maitresses, fille de condition, et très vaine de cet avantage, parlant de son père, disoit: Mon père le marquis de P\*\*\*.

DE LA COMTESSE DE L. 257 Comment, lui demanda ma fille, appelez-vous l'autre? On lui demandoit qui elle armoit le mieux, de M. son père ou de moi? Celui que vous voudrez, répondit-elle, pour ce que j'en fais. Et votre sœur, ajouta-t-on, l'aimezivous? Je verrai cela quelque jour, dit-elle, rien ne presse. Souvenez-vous, cher Adolphe, que cette petite raisonneuse a sept ans très juste. Ce qui me fache, c'est qu'on rit de toutes ses réponses; j'ai peur qu'on ne la gâte là comme ailleurs : madame de Bussy m'assure cependant qu'elle lui est fort severe : attendons.

Je commence à croire qu'on peut se prêter aux espérances que donne madame de Panis; je le desire non-seulement pour vous et pour ses amis, mais pour elle-même, tant ce que vous me dites d'elle me la rend intéressante. Adieu, mon cher Adolphe; M. de L \* \* \* \* m'attend pour sortir.

Auto"

Madame de Panis est donc toujours dans le même état; mais n'est-ce pasquelque chose ; que cet état un peuplus supportable n'empire point dans cette dangereuse saison? Je n'ai pas encora vu Mi-de Sabran ; il a bien des titres pour être parfaitement recu. Ma belle-fille est dans une grande affliction de la perte d'une de ses camarades qu'elle aimoit beaucoup. J'ai voulu la faire venir chez moi quelques jours pour la distraire; elle m'a resusée. Maman, ma-t-elle dit, je veux la pleurer à mon aise; je veux boire le calice jusqu'à la lie. Elle va tous les jours sur son tombeau: j'approuve qu'on la laisse faire; on oublie assez promptement les morts. Cette jeune personne étoit fille d'un conseiller au parlement; de Toulouse; elle avoit dix-huit mois de plus que ma belle-fille, étoit grande et bien faite, brillante de fraicheur et de santé. Mademoiselle Broon dit qu'elle avoit un jugement fort supérieur à son

omine.

DE LA COMTESSE DE L. 261 Age. Voici ce qu'elle rêva deux jours avant que de tomber malade. Elle crut se voir sur un précipice; et s'occupant à chercher un sentier pour s'en détourner, elle entendit une voix lamentable sortant de l'abîme, qui lui cria: Non, non, vous n'échapperez pas, je vous attenda ici, Elle conta le lendemain ce rêve sinistre à mademoiselle Broon et à ma belle-fille, sans en paroître effrayée; elle dînoit avec elles alors, et mangea de fort bon appétit. Deux jours après, s'étant levée en fort bonne santé, elle se donne un coup entre les deux sourcils à la porte d'une armoire qui étoit entr'ouverte; elle ne s'en plaignit que le soir, vaincue par la douleur: une hémorrhagie survint que rien ne put arrêter. Ma belle-fille est restée auprès d'elle jusqu'à son dernier soupir. J'aime fort cette tendresse courageuse. Elle n'a pas encore voulu venir chez moi. Je vais la voir presque tous les jours; il n'est pas tems encore de con262 LETTRES

trarier sa douleur. Je vous demande pardon, cher Adolphe, de ce funeste récit; peut être vous intéressera-t-il. Madame de Roquépine revient lentement; mais enfin elle revient, et j'en suis fort aise.

# LXXe. LETTRE.

Atis , 23 Octobre 1677.

J'Ar profité d'un voyage de douze jours que M. de L\*\*\* est allé faire à Basville, pour venir ici. Nous y sommes d'hier, solitairement, sans notre abbé le Bossu; mais nous y possédons la marquise de Montmorency. Selon toute apparence nous aurons encore de beaux jours. Cet arrangement m'a donné le prétexte tout naturel d'arracher ma belle-fille de son tombeau. Sa tristesse me plaît et me touche; elle n'a nullé affectation, nulle exagération; elle est simple et

# DE LA COMTESSE DE L. 263 vraie: nous la laissons s'exhaler et se nourrir de souvenirs qui nous font partager et approuver les regrets de cette pauvre petite. Cependant, très-persuadée que l'occupation est le moyen le plus sûr de la distraire de sa douleur, j'exige qu'elle reprenne peu à peu ses exercices. Je suis tout-à-fait contente de la gentillesse de mon fils; il est gai sans être bruyant; le curé lui fait faire tout ce qu'il veut : je vous assure que je le lui laisserai le plus long-tems qu'il me sera possible. Je l'ai mis depuis quelques jours chez mon concierge: sa femme et lui sont de très bonnes gens qui n'ont point du tout les manières communes; ils ont un petit garcon de dix ans, plein d'intelligence, dont le curé dirige les études. J'en ferai le premier répétiteur de mon fils; il le débrouillera en jouant avec lui: D'ailleurs, il y a dans ce village une

maison de fort bons bourgeois qui, par arrangement, y demeurent toute l'an-

née. Le maître de cette maison est un ancien trésorier de France; il a de l'esprit et des lettres; sa femme est douce et honnête; ils ont quatre enfans, tous garçons. Les deux aînés, qui sont jumeaux, n'ont pas encore sept ans. Le curé m'a donné la connoissance du père de cette petite famille; il a dîné avec nous aujourd'hui; et pour fixer votre opinion sur son compte, je vous dirai que la marquise lui trouve le ton, le maintien, le propos d'un homme fort bien né. Cet honnête . homme m'a promis ses soins et son amitié pour mon fils; mais jed'ai prié très-instamment de ne lui donner d'autre distinction que celle que la foiblesse de son âge exige. Je me laisse toujours aller avec vous, cher Adolphe, à des détails que votre seule tendresse peut supporter. Voici madame de Montmorency, qui me vient chercher pour la promenade, à qui je cède la place.

#### DE LA COMTESSE DE L. 265

#### De madame de Montmorency.

Ah! que je voudrois vous tenir ici, monsieur le comte, et seulement parce que je m'y plais! J'y mène une vie selon mon esprit et selon mon cœur. Quelle société que celle de notre adorable amie! Vous connoissez les charmes du lieu. Nous faisons une chère excellente, de jolies promenades, des lectures amusantes, des causeries délicieuses; et ce qui est plus doux encore que tout cela, nous nous aimons, nous nous goûtons, nous nous entendons. Croyez que le bonheur n'est ni à Fontainebleau, ni à Marly, ni à Versailles; c'est ici qu'il réside avec tout son cortège; estime, amitié, confiance, gaieté, tristesse même, car la petite de L\*\*\* nous fait pleurer quelquesois, et nous y trouvons encore du plaisir.

C'est M. le Tellier qui succéde au chancelier d'Aligre, et qui, malgré son grand âge, sera plus que le remplacer.

# LXXI. LETTRE.

Atico u Novembre 1677.

Nous sommes encore ici jusqu'à demain, cher Adolphe. M. de L\*\*\* nous y est venu rejoindre: il vouloit voir son fils; il en est enchanté, et trouve mes projets excellens. Je l'ai fait dîner avec M. Dufresne notre voisin, dont il est ravi d'avoir fait la connoissance. Mais nos desseins, cher comte, ont pris une grande extension: voici encore un mot qu'il faut me passer. M. Dufresne, qui compte fort être le premier précepteur de ses enfans, voudroit cependant avoir un adjoint qu'il surveilleroit; les qualités qu'il lui desireroit ne sont pas faciles à rencontrer; mais comme rien ne presse, nous donnerons du tems à nos recherches. J'en

DE LA COMTESSE DE L. 267 trevois dans cet arrangement de grands avantages pour mon file.

Madame de Montmorency voit à regret le terme de notre séjour ici. J'y ai gagné de petites complaisances de sa part. Je ne lui connois d'autre défaut que cette sierté si peu sondée vis à vis de moi. La tristesse de ma bellefille se dissipe lentement; elle met tout son courage à s'en distraire. Je la garderai quelques jours à Paris: et lorsqu'elle rentrera dans son couvent, les sorties qui reprendront leur cours, la remettront peu à peu dans son état ordinaire. Elle m'a demandé comme un objet de consolation de lui rendre sa sœur; mais je ne puis ni ne dois lui sacrifier l'intérêt de ma fille que je crois beaucoup mieux où elle est. Votre dernière lettre amon cher comte, ne me parloit point de madame de Panis: j'interprète favorablement ce silence; si vos inquiétudes étoient augmentées, vous les eussiez sans doute fait partager

à mon amitié. Voici malheureusement une compagnie de Paris; qui me fait abréger cette lettre. Tout ce qui est à Atis vous aime, vous desire, vous regrette; mais c'est dans mon cœur que tous ces sentimens ont une vivacité que nulle expression ne peut rendre.

# LXXII°. LETTRE.

28 Novembre 1677.

M. DE L\*\*\* vient de perdre madame sa sœur, mon cher Adolphe, d'une sièvre pourpreuse; il en est médiocrement assligé. Elle avoit assuré par contrat de mariage deux cents mille francs à la fille de son mari; ce que nous approuvons sort. Elle sait d'ailleurs beaucoup de dons particuliers que nous approuvons encore. Du reste son bien est en sort bon ordre; mais il en coûtera plusieurs années mille

# DE LA COMTESSE DE L. 260 écus par an à M. son frère, pour accepter le legs universel; ce qui n'est pas bien fâcheux. Dans le nombre des legs différens qu'elle fait, il y en a un de vingt-quatre mille francs pour ma belle-fille. Vos enfans nous ont reçus avec une joie extrême. Nous projetons bien des petites assemblées cet hiver, sans parler des concerts. Le chevalier n'apprend pas mal la musique, mais il'chante à faire rire; l'entendre est une vraie récréation pour M. de L \* \* \*; et le petit garçon s'exécute là-dessus de fort bonne grâce. Mes pensionnaires sont rentrées dans leur couvent la semaine dernière : nous recevons trop de monde pour une jeune personne qu'on ne veut pas marier de sitôt. Les pleurs ont inondé ma bellefille, dès la porte de clôture. Je voulois la mettre dans une autre maison, et je le lui ai proposé; mais mademoiselle Broon tient fortement à Belle-

Chasse, et ma belle-fille perdroit trop

à se séparer d'elle. Pour domner de la distraction à sa tristesse, je l'ai chargée de l'entretien de Buthilde, et de tous les petits détails où les religieuses n'entrent pas. Je m'occupe beaucoup cher Adolphe, de trouver un précepteur pour les enfans de M. Dufresne, comme si c'étoit une assaire pressée. Il n'est pas en état de lui offir de gros honoraires, mais je l'appuierai de cent écus; et lorsque mon fils sera du nombre de ses élèves, je doublerai, car mon intention est de le mettre en pension chez M. Dufresne dans deux ou trois années. L'abbé Le Bossu qui nous cherche un sujet, me recommande instamment de ne point choisir un jeune homme, quelque mérite qu'il sit dailleurs; et je pense qu'il a raison, n'y eût-il contre un jeune précepteur que le défaut d'expérience, auquel rien ne supplée. Nous n'en voulons pas non plus un trop vieux, car l'humeur est couvent la compagne des années. Nous

DE LA COMTESSE DE L. 271verrons ce que la providence nous destine: il faut croire qu'elle savorise les bonnes intentions. M. de Benserade. qui sort d'ici, m'a volé une petite histoire divertissante, que je me disposois à vous conter. Je serois hontouse, cher comte, de ne remplir mes lettres. que de détails qui me sont personnels, si je ne savois que c'est un moyen de plus de vous les rendre agréables.

### LXXIII. LETTRE.

12 Décembre 1677.

Prenez garde, cher Adolphe, de me donner une trompeuse espérance. Papprouve assurément votre raison, votre sagesse, votre zèle pour le service du roi; mais ensin, puisque vous avez un prétexte plausible pour vous éloigner quelque tems de M\*\*\*, pourquoi ne le feriez-vous pas valoir? Miv

Songez donc à trois années presque entières, passées dans l'amertume; peignez-vous la joie sensible que j'aurai de vous revoir. Vous savez, si je vous ai jamais détourné de vos projets de fortune, si je me suis mise une seule fois en opposition avec vos devoirs! Mais dans ce moment, où rienne commande votre présence à M\*\*\*, auriez-vous le courage de refuser une satisfaction si chère à mon cœur? Je ne présume point que le défaut d'argent vous arrête; ce doute seroit une offense. Je ne dois point vous redire que tout ce que j'ai vous appartient. M. de L\*\*\* lui-même, seroit blessé, si vous ne vous adressiez pas librement à Iui; mais vous me donneriez sans doute la préférence. Faites toutes vos réflexions, mon cher Adolphe; songez (je vous parle impérieusement pour la première fois) songez que j'exige que votre première lettre m'annonce votre départ. Mon courage est épuisé; venez le re-

DE LA COMTESSE DE L. 275 contrainte! mais je suis obligé de la dévorer, et madame la marquise de Montmorency est la seule personne devant qui je puisse lui permettre de paroître. Son amitié ne se lasse point de ma tristesse, de mes regrets, de mes larmes. Le prétexte de l'entretenir de ses affaires m'a tenue jusqu'à ce moment renfermée avec elle. J'attenda en tremblant le retour de M. de L \* \* \* . Pai le bonheur, il est vrai, de n'avoir point à rougir devant lui; mais le sentiment que j'ai pour vous, s'il le connoissoit, seroit-il à ses yeux tout-à-fait exempt de reproches? Sa présence rappellera peut-être mon courage; il me seroit affreux d'affliger sa tendresse, et d'altérer sa confiance. Je vous adresse cette lettre à Châlons, ainsi que nous en sommes convenus. Nous sommes ici aussi seules que vous nous y ayez laissées: il sera tems d'avoir du monde quand M. de L\*\*\* viendra nous rejoindre. J'espère avoir encore quatre

M vj

ou cinq jours de solitude et de liberté. Ma belle-fille, me reproche doucement les heures que je donne à la marquise; le petit voyage de Fontainebleau, que ie lui sis saire la veille de nos adieux, l'ayant éloignée près de trois jours, lui a dérobé mon premier trouble. Elle est si bien née, elle a tant de réserve, que je ne crains point sa pénétration; mais cette précaution, que le hasard me présentoit, me parut bonne à saisir. La marquise me charge de mille et mille amitiés pour vous; elle est dans son lit actuellement avec une forte migraine qui peut-être est mon ouvrage, car je la rends malheureuse de mon malheur. J'attends impatiemment de vos nouvelles, cher Adolphe; vos lettres vont faire ma seule consolation, mon unique joie: non, je ne vous ai pas dit à quel point je vous aime!

S 150

## LXXV°. LETTRE.

Atis , 28 Juin 1678.

J. AI reçu vos deux lettres, cher Adolphe, avec une tendresse infinie; elles m'ont apporté du calme et de la joie; mon cœur sent vivement tout ce qu'elles expriment, et le sent d'autant plus qu'il n'en doute pas. Hâtezvous, cher comte, de terminer heureusement les affaires qui vous ont rappelé à M\*\*\*. Je ne vous réponds pas de moi si vous y passez l'année. Nous partirons d'ici le trois de Juillet. Nous avons beaucoup de monde, et je n'en suis pas fâchée; cela me dispense de certaines attentions particulières qui demandent une présence d'esprit dont je suis incapable. Vous avez écrit une lettre charmante à madame de Montmorency; elle y répond dans ce

moment, et s'est chargée de vous apprendre les nouvelles. J'ai dit à ma belle-fille une partie des choses que vous me mandez d'elle; tout la rendroit trop vaine. Sa conquête vous est entièrement acquise. Vous avez fait aussi celle de madame de Roquépine qui en vaut bien une autre. Madame de Coulanges nous est venue voir; elle vous sert chaudement auprès de M. de Louvois, qui lui oppose toujours l'extrême jeunesse de votre fils; mais notre amie ne se décourage pas. Je fais lire à ma belle-fille la vie des empéreurs, par M. de Tillemont : c'est une belle et amusante lecture; aussi la dévoret-elle. L'abbé Le Bossu nous procure de tems en tems différens manuscrits qui viennent de bon lieu. Nous lûmes, il y a quelques jours, une traduction de la retraite des dix mille, d'une beauté ravissante: j'aurois voulu, pour toutes choses, vous la pouvoir envoyer.

Bathilde a la petite vérole. Quoique

DE LA COMTESSE DE L. 270 ma belle-fille l'ait eue en nourrice de manière à ne la plus craindre, je suis fort aise qu'elle ne soit point dans ce màuvais air, et je la laisserai ici une huitaine de jours après moi, avec mademoiselle Broon, d'autant qu'elle ne perd pas son tems avec elle. M. Dufresne, qui a dîné avec nous aujourd'hui, m'a demandé si j'avois reçu de vos nouvelles. Vous lui avez fait, cher comte, une grande impression. Nous ne trouvons point de précepteur qui nous convienne. Cependant on a parle fort indirectement à l'abbé Le Bossu, d'un homme de quarante-deux ans, qui a été dix ans à l'Oratoire; nous chercherons à savoir plus particulière ment ce que c'est. Adieu, cher comte; on vient me chercher pour la promenade: c'est une incommode chose que d'être tous les jours maîtresse

### LXXVI. LETTRE.

### 10 Ivillet 1678.

Je n'ai pas encore reçu de vos nouvelles, cher comte, depuis ma dernière lettre; je m'en plains sans vous en saire de reproche, bien sûre que vous ne pouvez avoir tort avec moi. Je souperai ce soir avec madame de Coulanges; elle me donnera sûrement des nouvelles de sa négociation, car elle arrive de Versailles, et je ne fermerai ma lettre qu'à mon retour de chez elle. J'ai vu l'ex-oratorien, et j'en suis trèscontente; c'est un trésor que l'abbé Le Bossu nous a découvert. J'en juge ainsi, moins d'après moi qui ne l'ai vu que deux fois, que d'après les excellens témoignages que j'en reçois de personnes très-sûres. Je ne lui crois pas un esprit transcendant; mais il est fort ins-

# DE LA COMTESSE DE L. 281 truit, parle très-clairement, et dans les meilleurs termes: on dit qu'il aime les ensans, et sait s'en faire aimer et craindre. Il est content de mes propositions; mais comme sa délicatesse étoit bléssée de recevoir de moi des honoraires présens pour des fonctions futures, nous sommes convenus qu'il donneroit des leçons d'histoire à ma belle-fille, pendant nos petits voyages d'Atis; en conséquence il préparera des cahiers pris dans les meilleurs auteurs latins et grecs, dont je ferai, de mon côté, mon profit. Je crois ce bon abbé ce qu'il faut à M. Dufresne. Il a un petit bénéfice de 500 livres; ce que nous ajouterons le mettra dans l'aisance. Nos voisins le traiteront d'égal et d'ami; ils ont une jolie bibliothèque; leur maison est riante; le pays, vous le connoissez.

J'entrevois que je laisserai mon fils chez eux jusqu'à l'année de rhétorique. Je voudrois bien être aussi heureuse pour trouver un arrangement convenable à ma fille. Madame de Bussy s'en lasse.' Il n'y a pas moyen de lui rien faire apprendre; à peine connoît-elle ses lettres; rien ne l'encourage, rien ne la punit; et ce qui m'afflige beaucoup davantage encore, c'est qu'elle a des défauts graves, celui de mentir entre autres, mais avec une audace inouie. Je commence à croire que l'éducation commune ne convient pas à son caractère; ses compagnes l'entretiennent dans sa méchanceté en s'en amusant; la société de personnes faites lui conviendra peut-être mieux que celle de personnes à faire. Il lui faut, à ce que je crois; des soins uniques, une surveillance particulière : mademoiselle Broon a la bonté de m'offrir d'essayer cette entreprise. Je tirerai en longueur pour gagner le tems où je prendraì ma belle-fille chez moi les deux sœurs ne pouvant guère être ensemble. L'aînée est encore à Atis, je la reconduirai vers la sin de la semaine prochaine à

## DE LA COMTESSE DE L. 283

Belle-Chasse. Bathilde est avec Geneviève dans une chambre que j'ai fait louer à la harrière Saint-Dominique; on la promène tous les jours. Je la laisserai là jusqu'à la fin de l'automne. Je reprendrai cette lettre en revenant de chez madame de Coulanges.

Men voici revenue. Elle me donne de bonnes espérances; mais imaginez, cher comte, un de ses moyens de persuasion auprès de M. de Louvois; c'est le mariage de votre fils avec ma bellefille, qu'elle lui a représenté dépendre de cette grâce. Vraiment j'en serois ravie; ce sont deux enfans, c'est-àdire le vôtre, car ma belle-fille a seize ans, et votre fils n'en a pas encore quinze. J'oppose cette objection à madame de Coulanges. Que cela faît-il; me répond-elle? Vous les marierez d'abord. On enverra le comte de R\* passer un an dans une cour étrangère; son fils l'y suivra; vous garderez sa femme ici. Lossque son mari reviendra, vous les retiendrez encore tous deux avec vous une couple d'années pour leur apprendre à vivre; alors votre belle-fille sera toute formée et trèscapable de tenir la maison de son beaupère. Vous voyez, cher Adolphe, à quel point, dans cet arrangement, je suis sacrifiée; mais qu'à cela ne tienne, si votre bonheur en dépend.

## LXXVII. LETTRE.

24 Juillet 1678.

Votre mémoire est d'une beauté supérieure, simple, clair, noble, énergique. Voilà mon avis avant d'avoir, été aux opinions. Je le ferai voir à M. de L\*\*\* qui n'est point ici, mais qui revient après demain. Je veux le montrer aussi au père Bourdaloue que je ferai prier à dîner tout exprès; et l'examen fait, je porterai moi même à M.

DE LA COMTESSE DE L. 285

de Pomponne cet admirable mémoire. Vous comptez donc aller à la fin d'août à Avignon: vous avez envie de faire venir votre fils pour faire ce petit voyage avec lui. Ah! cher Adolphe, que je crains que tous ces projets n'éloignent encore votre retour! Dans tous les cas cependant, j'approuve fort que votre fils aille vous rejoindre; ce vous sera un moyen de le connoître mieux, et ce petit voyage ne peut que lui faire beaucoup de bien. Il gagnera d'avantage d'être auprès de vous, que de rester un an de plus au collège, et de doubler sa rhétorique. Il me trompera fort s'il n'est pas un excellent sujet; son cœur est si bon, son esprit est si naturellement sage, que je le crois presque ingâtable. J'ai quelque envie de tâter mademoiselle Broon sur une idée que votre lettre m'a fait naître. Elle a depuis peu dans ce pays-ci un cousin germain qui n'a, je vous le confesse, que vingt huit ans, mais qui, depuis l'âge de quatorze ans qu'il est son maître, n'a pas fait une sottise. Il est grave et raisonnable comme sa cousine, a comme elle beaucoup de sens et beaucoup d'instruction; il parle assez bien le françois, et mieux encore l'italien; il a déja fait un voyage en Italie, et desireroit d'en faire un second: la dépense l'inquiète un peu; il a de quoi vivre, mais avec économie. J'ai envie, si vous l'approuvez, de l'engager de conduire votre fils jusqu'à Avignon. Vous pourriez l'y retenir quelque tems pour vous mettre à portée de le juger; et si vous en étiez content, je ne vois pas pourquoi vous n'enverriez pas votre fils avec lui en Italie. Si les rêves de madame de Coulanges se réalisoient, vous reviendriez d'abord ici avec eux, et puis nous enverrions notre petit gendre courir le pays avec son guide. Toutcela, cher Adolphe, est bon à digérer.

... Nous avons enfin recu des nouvelles

DE LA COMTESSE DE L. 287 du Méxique. On nous avoit beaucoup exagéré la succession de notre oncle; il m'en reviendra, à vue de pays, deux cents trente à quarante mille francs, et j'en suis très-contente. Je menerai demain notre précepteur à M. Dufresne. Il s'appelle l'abbé Le Duc; il est fort content du commencement d'instruction de ma belle-fille, et le perfection nera. Je n'ai pas la prétention d'en faire une savante; je veux seulement lui mettre des choses solides dans la tête, et l'entretenir dans le goût de l'occupation auquel je l'ai habituée. Elle me trompera fort, si jamais elle devient pédante ou vaine de son savoir. Son esprit est naturel; ses manières sont simples, et toute espèce de recherche ou d'affectation lui est insupportable. Madame de Bussy me presse de retirer ma fille de sa maison; elle est le scandale de la classe. Je vais vous en dire un nouveau trait ! On l'envoyoit, il y a quelques jours chercher mademoiselle d'Arbon qui étoit dans une autre chambre que ses camarades; voici la réponse de ma fille à sa maîtresse:

> Savez-vous ce que fait d'Arbon? Elle ravaude son jupon, Ricannant avec Blaire; Toutes deux font la paire.

Je vous assure, cher comte, que cette perite fille me donne beaucoup d'inquiétude et de chagrin.

## LXXVIII°. LETTRE.

10 Août 1678.

M. DE POMPONNE tient votre mémoire pour un chef-d'œuvre; il mel'a dit de vingt manières; il vous le mandera lui-même sûrement; mais c'est un vrai plaisir pour moi, cher Adolphe, de prendre sur lui des avances.. Quoi! sérieusement vous entrez dans les vues de madame de Coulanges! Elles ne peuvent

DELA COMTESSE DE L. 289 peuvent (et vous le pensez bien) vous convenir plus qu'à moi. Mais l'extrême jeunesse de votre fils m'effraye. J'aime tendrement ma belle-fille; je suis sûre de tourner ses inclinations à mon gré. Jugez-moi, cher comte; c'est à vous que je m'en rapporte; puis-je, et dois-je abuser de mon ascendant sur elle? C'est la fille de mes soins; c'est la fille de mon cœur; sa tendresse pour moi est une espèce de passion : sentez donc, si son malheur étoit mon ouvrage, quel seroit l'excès du mien! Votre fils est bien né; il promet tout ce qu'on peut promettre; il m'étonneroit fort s'il ne tenoit pas tout ce qu'il promet. Cependant on ne peut encore que présumer de lui; or, m'est-il permis de hasarder la destinée de ma belle-fille sur des présomptions même les plus favorables? Guidez-moi, cher Adolphe, dans une conjoncture si délicate. Vous allez viyre avec votre fils examinez le. sans avoir l'air de l'observer; risquez de

lui donner plutôt un peu trop de libette , que de le tenir dans une trop grande réserve : c'est autant son intétêt que celui de ma belle-fille que je vous recommande; ne me sont-ils pas chers tous les deux? Comme vous ne m'avez pas encore repondu sur le cousin de mademoiselle Broon, je n'ai jeté que des paroles en l'air ; j'en sais cependant assez pour vous répondre que vous en pourrez disposer pour un voyage de dix-huit mois et plus; mais il est impossible qu'il puisse quitter Paris avant la fin d'octobre. Voyez donc si vous voulez que je vous envoie ·votre fils avec le grave La Roche; ils -seront, prêts à partir dès que vous l'or--donnerez. "Ii-

Nos voisins d'Atis chantent les louanges de l'abbé Le Duc; ils me démandent déja mon fils en pension, mais ce seroit une folie; les soins de mes concierges lui conviennent beaucoup mieux quant à présent. Ma petite fille me désole: madame de Bussy me presse toujours de l'en débarrasser. Je ne sais en vérité quel parti prendre, ne pouvant encore en charger mademoiselle Broon: j'aurois quelque envie de l'envoyer avec Geneviève, si je n'avois peur qu'elle n'estropiât la pauvre Bathilde. Je ne me dortige pas, cher comte, de vous étourdir de détails bien ennuyeux; c'est le penchant de mon cœur de s'ouvrir à vous, et de vous parler de tout ce qui l'occupe.

#### L X X I Xe. L E T T R E.

18 Août 1678.

Nous avions tout préparé, cher Adolphe, pour le départ de votre fils, lorsque j'ai reçu votre lettre; il partira demain matin avec le fidèle La Roche; je serois bien fachée de retarder le plaisir que vous vous faites de l'avoir.

Nous nous sommes fait nos adieux; il s'est attendri en m'embrassant, et m'a fait des caressés si naturelles et si sensibles, que les larmes en sont venues aux yeux de M. de L\*\*\*. Le chevalier voit partir son frère seul avec beaucoup de regret. Je n'ai vu dans ceux de ma belle-fille, que ce qui tient à une amitié de jeunesse; elle m'a dit bien naturellement qu'elle s'ennuieroit de ne le plus voir, de ne plus parler anglois, de ne plus chanter avec lui; elle est d'un caractère tendre, mais trop sage pour être passionné. C'est parce que je l'ai jugée ainsi que j'ai permis sa liaison avec vos enfans. Votre fils aîné a jusqu'ici beaucoup de rapports avec elle, à l'exception qu'il a moins de vivacité. Pour le cadet, c'est un étourdi absolument sans conséquence. Son frère a demandé de luimême à mademoiselle Broon la permission de lui écrire : il a de l'attachement pour elle; c'est une preuve qu'il

est reconnoissant; et cette qualité rare en suppose beaucoup d'autres. Madame de Roquépine est bien affligée de la perte d'une petite fille de six ans, qui étoit aimable et jolie. Je vais aller passer la soirée avec elle: et comme il est un peu tard, et que je charge La Roche de cette lettre, je vous donne un tendre bon soir, cher Adolphe.

## LXXX°. LETTRE.

30 Août 1678,

Je partage tendrement, cher comte, le plaisir que vous a fait la lettre de M. de Pomponne; je savois bien que vous en seriez satisfait. Votre fils doit être actuellement avec vous; j'apprendrai avec un grand intérêt tout ce que vous aurez à me dire sur son compte: il est à moitié l'élève de mademoiselle Broon, et le mien; j'espère qu'il ne N iii

**2**94

vous donnera pas mauvaise opinion de ses préceptrices. Madame de Coulanges poursuit toujours vivement M. de Louvois; je n'ose plus aller chez lui avec elle, craignant qu'elle ne me mette tropulen jeu. Si vous vous occupez, cher Adolphe, de ses speculations, je ne 'm'en occupe pas moins que vous. Me livrer à un projet qui vous plaît, seroit la passion de mon cœur; mais laissez-moi me désendre contre elle. Votre sécurité ne m'étonne point. Notre position est bien différente; toutes les sûretés sont de votre coté, tous les risques sont du mien. Ma bellefillera seize anstfaits; son éducation est presque acheved, et son esprit est beaucoup aplus avance que sop age ne le comporte: Son extrême confiance en' moi, le terns que je pais encore passer avec elles la préserveront (je l'espère du quoinsi) des dangers où sa jeunesse Edeposemolt, si ellovétoit livrée à son défautidespériences Votré fils est plus

DE LA COMTESSE DE L. 295 ieune qu'elle/de treize-mois; toutes ses inclinations sont heureuses, je le sais; il a de la douceur et de la sensibilité; il annonce du jugement; il ne manque point d'instruction; mais il s'en faut infiniment que son esprit ni son caractère soient aussi developpés que le sont et le caractère et l'esprit de ma belle-fille, Pouvons-nous prévoir les révolutions que la naissance des passions peut apporter dans le naturel même le plus heureux? Au nom de Dieu, cher Adolphe, ne me tentez pas. N'exigez point que je parle à M. de L\*\*\*, encore moins à sa fille; je suis presque sûre de ne point trouver d'opposition de leur part. Mettons la réflexion et le tems de notre côté, pour l'intérêt commun de nos enfans; connoissez-vous-même votre fils, étudiezle, éprouvez-le; je m'en rapporterai à vous ensuite.

Madame de Bussy m'accorde encore trois mois; cela me fera gagner l'hiver.

Niv

#### 296 LETTRES

Je ferai sortir alors mademoiselle de L\*\*\* de Belle-chasse, et je remettrai sa sœur entre les mains de mademoiselle Broon: c'est de sa part une marque d'attachement sans prix. Bathilde est toujours à la barrière Saint-Dominique, courant les champs avec Geneviève; elle ne sera point marquée de la petite vérole; elle est un peu grandie, et se porte bien. Dites-moi, je vous supplie, des nouvelles du procès de M. de Castellane, et si M. de Vence est chez vous; ce dernier, qui aime tant les voyages, devroit bien vous suivre au Comtat. Que peut-il faire de plus agréable? Adieu, cher Adolphe; je m'oublierois avec vous bien aisément, si je n'y prenois garde; pardonnez-moi mes précautions, pardonnez-moi mes craintes; ou plutôt estimez-moi d'avoir du courage contre vous.



## LXXXI. LETTRE.

Atis, 12 Septembre 1678.

B suis ici du quatre, cher comte, et vous devez être du trois à Avignon: Nous voilà certes à une belle distance l'un de l'autre. Je me fie aux espérances que vous me donnez de ne point aller vous oublier à Capoue. Tout ce qu'un examen plus approfondi vous a fait trouver dans votre fils ne m'étonne point pje connois son esprit doux et docile; je sais qu'il aime l'occupation, qu'il a le desir de s'instruire, que son cœur est tendre et reconnoissant; mais je tremble que les passions n'altèrent toutes ces belles qualités. Il m'a écrit une lettre fort aimable, et une charmante à mademoiselle Broon; si vous ne les avez pas vues, je vous les conserverai, elles en va-

#### 298 . LETTRES

lent la peine. M. de L\*\*\* ne venant nous retrouver que le vingt, nous sommes, \_a l'ordinaire, absolument seules ici avec notre abbé Le Bossu. Je ne vous dirai donc point de nouvelles; la marquise de Montmorency me promit à mon depart de ne vous en point laisser manquer. Je lui enverrai des chévaux le dix-huit. Nous aurons notre société d'habitude, à l'except tion du comte d'Osmond qui est en Normandie, malheureusement pour nous car il est de bien excellente compagnie, n'aimant ni le jeu nida chasse mais la conversation vila promenadei, la lecture, eti lit dans le point de perfection! Il! faut absolument que je vous parle de mon fils: c'est la passion de nous les habitans d'Aitis plleest grand; il a de beaux yeuxinide heauxicheveux, la bouche edgréable bil'air douxiet moble pill sait Lire passablementi, conjugue le pre--mier tems du verbe amo, sait fort bien

70

DE LA COMTESSE DE L. 200 ses prières, du matin et du soir : n'est, ce pas là ce qu'on appelle un prodige? M. Dufresne me tourmente pour le prendre chez lui, mais j'attendrai jusqu'à Pâques. L'abbé Le Duc réussit parfaitement dans cette maison; il vient tous les jours donner des leçons de lagique et d'histoire à ma belle-fille, dont je profite. Nous nous occupons aussi beaucoup d'astronomie avec notre ancien abbé, et nous sommes à peu près des demi savantes, mais nullement pédantes; entendez-vous, M. de Vence? Je suis fâchée du tourment que le procès de M. de Castellane lui donne; je vous prie, cher Adolphe, de l'en assurer. J'attends un de ces jours madame de Coulanges à dîner. Je sais qu'elle ne laisse point de repos à M. de Louvois sur votre affaire, elle en viendra, je l'espère, à son honneur. Je la fâche, lorsque je la prie de ne se point refroidir. Il est sûr qu'elle a pour ses amis, une activité

de cœur et d'esprit incomparable. C'est grand dommage qu'elle soit si prodigieusement répandue, qu'on ne puisse jouir du plaisir de la voir qu'à la volée. Je ne vous ai point parlé de la divine Grignan; et de madame sa mère, parce que je les vois rarement. Je soupai cependant avec elles, il y a quinze jours à peu près. Elles sont insupportables quand elles sont réunies; certains amans, que nous connoissons, ne le sont pas autant, je vous jure. Ce sont des petits soins si importuns, des chuchotages si incivils, des plaisanteries de société si déplacées visà vis des étrangers qui n'y peuvent rien entendre : voilà pour la mère. La fille que tout cela fatigue, se contraint pour dissimuler son impatience, répond avec embarras ou distraction; et madame de Sévigné qui perd la cadence, ne sait plus ce qu'elle dit le reste de la soirée, car le silence est un parti au dessus de son courage. Au

reste, lorsque madame de Grignan est séparée de madame sa mère, et qu'elle veut bien descendre de son piédestal, je ne sache que l'esprit de madame de Sainte-Maure qui puisse sans risque entrer en concurrence avec le sien.

On m'interrompt pour me remettre une lettre de madame de Montmorency, qui m'arrive de Bagnolet; elle m'apprend beaucoup de nouvelles qu'elle me dit vous avoir mandées. Bon soir donc, cher Adolphe; il est près de deux heures du matin; j'aurois encote beaucoup à dire, mais vous ne savez que trop tout ce que je supprime.

## LXXXII. LETTRE.

Atis, 28 Septembre 1678.

MADAME de Coulanges que nous venons de reconduire sur le chemin

de Paris, m'a laissée, cher Adolphe, pleine d'espérance; et je vous ferois les plus tendres félicitations sur ses succès et votre bonheur, si, l'extrême intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, ne me laissoit des craintes qui ne se peuvent dissiper que par une certitude absolue. Mais que dites vous de madame de Coulanges qui, sans m'en prévenir, s'empare de M. de L\*\*\*, et lui dit, que c'est à sa considération, et pour accélérer le mariage de votre fils avec ma belle-fille, que le roi semble se déterminer à vous accorder une grâce sollicitée par les ducs de B\*\*\*, de G\*\*\*, de N\*\*\*, etc....? Représentez-vous ma surprise, lorsque M. de L \* \* \* en revenant de reconduire madame de Coulanges, me raconte le long du chemin tout naturellement ce qu'elle lui a dit, et me demande ce que j'en pense. Pardonnezle moi, cher comte, j'ai fait de grandes objections sur cette jeunesse de

DE LA COMTESSE DE L. 303 votre fils, qui m'inquiète si fort. Mais M. de L\*\*\* ne s'en allarme pas autant que moi; il présume que cette légère supériorité d'âge de sa fille, donnera plus de considération pour elle à son mari; il dit en avoir nombre d'exemples, et m'en a cité plusieurs. Votre fils lui plaît; il augure bien de lui; mais il exige, sans restrictions, que de mariage fait, il voyage deux ans; et cette condition me paroît plus que raisonnable. Cependant, comme vous pourriez croire mademoiselle de L\*\*\* plus grand parti qu'elle ne l'est, il me paroît juste de vous mettre au fait de saifortune présente et futures Actuele lement elle a dix-huit/mille livres de rentes très-claires et solidements placées. M. son père fera tous les frais de noces, lui assurera deux cents mille francs, et trois ans de logement et demourriture au nepour demson -mari. Si ce terme expiré, soit à cause de leur jeunesse, soit par d'autres

#### 304 LETTRES

raisons, vous ne les voulez pas prendre chez vous, nous les garderons le tems que vous prescrirez. Quant à moi, je donnerai cent mille francs à ma bellefille au moment de son mariage, dont on fera l'emploi que vous jugerez le meilleur. Soyez certain, cher Adolphe, que tous ces avantages, et beaucoup plus encore, sont fort au dessous du prix de votre bru. Je vais, vous le croyez bien, redoubler d'intérêt et de zele pour la rendre, s'il est possible, plus digne de vous encore. Je suis sans défiance sur tout le bien que vous me dites de votre fils; je le reconnois même au portraît que vous m'en faites. Continuez, je vous supplie, à lui donner une haute opinion de sa semme; parlez - lui beaucoup moins de ses qualités extérieures que de son esprit, de son caractère, de son ame. Fort peu m'importe qu'il ait de l'amour pour elle; c'est son estime; c'est sa consiance qui la rendront solidement heu-

DE LA COMTESSE DE L. 305 reuse. La marquise de Montmorency m'a dit plus d'une fois, et je n'en doute pas, que ce qui pouvoit arriver de plus funeste à une femme, c'étoit que son mari débutât par vivre avec elle comme avec sa maîtresse. Enfin, cher Adolphe, je vais m'occuper à préparer le bonheur de votre enfant, occupezvous de celui de la notre; sa destination va me la rendre encore plus chère. Adieu. J'ai quitté tout le monde pour vous écrire, tant j'étois empressée de vous rendre compte de toutes ces choses. Je me réjouis, mais en tremblant, de la satisfaction que vous aurez à les apprendre.

De madame la marquise de Montmorency.

Et moi, je me réjouis avec assurance; ces deux enfans sont trop faits l'un pour l'autre, pour ne se pas rendre réciproquement heureux. Ils ont pris l'habitude de s'aimer avec innocence; si votre fils a des distractions (et l'on

s'y doit attendre), il reviendra toujoura au premier objet de ses affections. Les amitiés de jeunesse ont un caractère sensible et tendre qui ne s'efface jamais. Deux ans d'absence aussitôt le mariage, donneront aux sentimens du petit marquis une activité dont vous pourrez tirer un grand avantage, tant pour son bonheur personnel que pour celui de sa femme. Je m'en rapporte à vous, comte, pour diriger tout cela, et je vous embrasse de tout mon cœur,

## LXXXIII. LETTRE.

Asis , 11 Octobre 1678.

Arvigno nevous plaît, cher Adolphe: j'en suis fort aise, sous la condition néanmoins qu'il ne vous plaira point assez pour vous retenir au-delà du terme convenu; respectez la promesse réitérée que vous m'avez faite d'être à

DE LA COMTESSE DE L. 307 Paris au plus tard vers le commencement de décembre. Peut être la dernière lettre que je vous ai écrite vous donnera-t-elle plus d'empressement de revenir. Ne vous inquiétez point de la timidité de votre fils; elle sied à son âge, sur-tout lorsqu'elle ne vient ni d'orgueil ni de défaut d'esprit, mais de la crainte soit de choquer, soit de déplaire. On nous mande de Paris que le comte de P\*\*\* vient de perdre sa femme, renfermée depuis treize ans dans une de ses terres pour raison de folie. Voilà un homme veuf bien riche; car, par la situation des biens de sa femme, et leur contrat de mariage, il en hérite en grande partie. Dieu sait comme on va se presser de lui choisir une seconde femme! et comme ses meveux vont le circonvenir pour l'empêcher, et par conséquent le presser d'en prendre une! On nous apprend aussi la mort du comte de B\*\*\*. Il n'a pas sait attendre sa semme. Depuis

six mois qu'ils étoient mariés, on dit que, vu le voyage qu'elle a fait en Normandie pour la maladie de sa mère, c'est tout au plus si elle a vécu six semaines avec son mari. Cependant gens qui voient et qui jugent bien, m'ont assuré qu'elle étoit véritablement affligée de sa perte, et je le crois facilement; le comte de B\*\*\*, tout vieux qu'il étoit, avoit une sorte d'esprit qui le mettoit au niveau de tous les âges; et toutes ses grandes qualités méritoient estime et attachement. Je sens que je le regretterois fort à la place de sa femme, qui d'ailleurs lui doit de la reconnoissance. Nous verrons comment les enfans de son mari en agiront avec elle; ils ne sont pas délicats en procédés : vous vous rappelez, j'imagine, toutes les impertinences qu'ils firent au mariage de leur père : je ne les présume pas gens à réparer. Nous quitterons Atis le quinze du mois prochain, et je ramenerai

DE LA COMTESSE DE L. 300 votre bru avec moi pour ne nous plus quitter. Mademoiselle Broon veut bien nous faire le sacrifice de son couvent jusqu'au mariage de ma belle-fille. J'espère que madame de Bussy voudra bien entrer dans mes raisons, et garder ma fille jusques-là; si je ne puis en obtenir cette complaisance, je donnerai mon dragon à deux dévotes qui demeurent fort près de chez moi; elle exercera leur patience jusqu'au moment où mademoiselle Broon retournant à Belle-Chasse, pourra se charger d'elle. Bathilde est revenue de sa campagne; Geneviève me l'amena avant de la reconduire à son couvent: elle est fort grandie, et ne sera point mal quand elle sera dérougie; ses petites manières sont fort agréables.

Voici madame de Coulanges qui paroît dans ma chambre, toute triomphante; elle m'apporte une lettre qu'elle vous écrit; elle m'embrasse, me fait compliment de l'emploi de votre fils, de son mariage, de votre joie, de la mienne. Venez donc, cher comte. Mais ai-je bien fait de céder à vos desirs? et ma belle-fille ne me le reprochera-t-elle jamais? Pardonnez-le moi, je n'ai point une satisfaction exempte de trouble.

## LXXXIVe. LETTRE.

Atis , 24 Octobre 1678."

Quelle lettre je recois de vous, cher Adolphe! Ah! vous êtes un enchanteur: mes craintes sont dissipées; je ne prévois plus que de la joie et du bonheur. Partez donc; n'y a t-il pas assez long-tems que mon cœur vous desire? Je ne me crois point déraisonnable; mais votre excessive raison me tue; ce qui vous retient sont des bagatelles que votre secretaire peut faire comme vous. Venez remercier le Roi;

#### DE LA COMTESSE DE L. 311

venez me revoir; venez domer à votre fils les liens les plus heureux: je l'embrasserai de bon cœur ce petit marquis dont je vais devenir la mère. Nous reviendrons à Paris le lendemain des fêtes; je m'occuperai du trousseau de votre bru; je ne lui dirai rien avant votre retour; je veux qu'elle vous revoie sans embarras. Votre fils m'a écrit une fort jolie lettre en françois, et une à mademoiselle Broon en anglois, fort bien tournée, et dans laquelle il n'y a que deux fautes. Je suis fort aise qu'il ne perde point le goût de l'occupation.

On donne tous les jours une nouvelle femme au comte de P\*\*\*. Vous savez qu'il est fort lié depuis dix ans avec la veuve d'un conseiller au parlement, fort peu riche et d'une naissance médiocre, mais parfaitement aimable. Le chevalier de Rochefort, très-impertinent bavard, dit l'autre jour à cette femme, devant beaucoup de monde: Madame, on assure que le comte de P\*\*\* vous épouse. Monsieur, lui répondit-elle, sans se déconcerter, on nous fait à tous deux infiniment trop d'honneur. Vous saisirez sûrement, cher comte, toute la finesse et toute la noblesse de cette réponse. Mais que dites-vous desenfans du comte de B\*\*\*, qui ne veulent pas payer le deuil de leur belle-mère? Cependant les avantages qu'elle a retirés de son mariage ne passent pas dix mille francs de viager, sur quoi même il faut comprendre une pension du Roi, de deux mille francs: c'est prendre assûrément de l'humeur à bon marché. Au reste. personne n'est surpris des procédés de messieurs de B\*\*\*; c'est une suite de ceux qu'ils ont eus pour leur père tout le tems de sa vie, et tout le monde connoît leur avarice et leur avidité. La marquise de Montmorency que nous possédons toujours ici, me charge de mille tendresses pour vous. Madame

#### BE LA COMTESSE DE L. 313

Madame de Sainte-Maure a remplacé madame de Roquépine qui nous a quittés depuis trois jours. Nous avons aussi la petite madame de Damas; c'est une camarade de ma belle-fille de son premier couvent; elle a vingt-un ans, et n'en paroît pas dix-huit; elle est douce, complaisante, jolie, et chante fort agréablement. On nous demande des duos et des trios tous les soirs, et les canons terminent le concert. J'en ai arrangé deux qui ont eu beaucoup de succès; je pensequ'ils vous plairont, ayant beaucoup d'harmonie. Ramenez-nous donc notre petit musicien, il nous manque; j'ai peur que sa voix, qui commencoit à se développer, ne se rouille; dites-lui de ma part de l'exercer: on n'a jamais ni trop d'avantages, ni trop de ressources. Adieu, cher comte; mon cœur est plein de vous, et vous désire avec une passion qui mériteroit bien d'être satisfaite.

## LXXXV. LETTRE.

Paris, 8 Novembre 1678.

Vos lettres augmentent mon courage, cher Adolphe, en fortisiant mes espérances; je sens aussi tendrement que vous, combien naturellement les liens de nos ensans vont resserrer les nôtres, ou plutôt rendre notre liaison plus intime, sans que la plus sévère décence puisse y trouver à redire. Mon Dieu! que je vais être heureuse, si je vis habituellement avec vous! C'est bien moi qui doit vous reporter tout ce que vous me dites de tendre et de flatteur là-dessus; mais il s'en saut bien que je sache m'exprimer comme je sais sentir.

Fatiguée de demander grâce à madame de Bussy, je fus hier reprendre ma petite fille aux dames de Sainte-

## DE LA COMTESSE DE L. 315 Marie; et; sans qu'elle entrât chez moi, je la menai chez mes dévotes qui me promettent, quelque méchante qu'elle soit, de la garder au moins trois mois. Elle a fait des adieux si plaisans à ses religieuses, que ma belle-fille, qui étoit avec moi, en pâmoit de rire, sans pouvoir s'en empêcher. Je l'ai laissée dans ses mêmes habits qui lui déplaisent beaucoup, et qu'elle conservera jusqu'à ce qu'on soit plus content d'elle. Voilà, certes, une jolie tache destinée à la pauvre demoiselle Broon. A propos de cette dernière, je vous dirai que ma belle-fille a demandé une permission à M. son pere, que nous approuvons fort, et qui vous plaira sûrement autant qu'à nous. Ayant su qu'elle avoit près d'une année de son revenu d'épargne, elle veut placer, comme j'ai fait, huit mille francs sur la tête de mademoiselle Broon, réversibles sur Bathilde; car ce sont toujours

les intérêts de Bathilde qu'il faut pré-

senter à Mademoiselle Broon pour obtenir son consentement; mais enfin, grâce à tous nos manèges, la voilà du moins jouissant de cent louis de revenu; ce qu'elle regarde comme une grande fortune, tant elle a de modération et de bonne conduite. Quant aux cent louis prétendus venir de la reine et de la maison de Condé, mademoiselle Broon desire qu'ils soient placés dorénavant sur la tête de son cousin qui n'a pour tout bien qu'onze cents livres de rente. Cet arrangement fait un peu de tort à Bathilde; mais comme nous fournissons à tous ses besoins, et que nous plaçons tous les ans son petit revenu, en y ajoutant quelques choses, d'ici à quelques années elle aura de quoi vivre passablement, et même commodément, d'autant que mademoiselle Broon la prendra avec elle lorsqu'elle sera débarrassée de ma fille. Pour ne pas quitter les détails, je yous dirai, cher comte, qu'on tra-

## DE LA COMTESSE DE L. 317 vaille à force au trousseau de votre bru, sans qu'elle s'apperçoive de rien. M. de L\*\*\*. en agit là-dessus très-noblement; il lui destine des boucles d'oreilles assez belles. Son oncle m'a dit qu'il lui donneroit un collier; et moi, je lui fais remouter les brasselets que sa grand'mère m'a laissés à sa mort. Vous savez aussi qu'elle a d'elle une très-belle toilette; vous n'aurez donc à lui donner que quelques pompons de diamans en augmentation de la corbeille ordinaire. Au surplus, ma bellefille continue à vivre à peu près comme elle vivoit à son couvent, et il en sera de même tout le tems de l'absence de son mari. Elle est encore trop jeune pour aller dans le monde: mais pour commencer à le lui faire connoître, au lieu d'un grand souper que nous avions par semaine, nous en aurons deux.

Voilà qu'on m'avertit que M. de L\*\*\* m'attend pour sortir. Adieu donc

# 318 LETTRES bien vîte, cher Adolphe; votre première lettre ne m'apprendra-t-elle pas votre retour?





## LETTRES

DE MADAME

## LA COMTESSE DE L\*\*\*

A MADAME

LA MARQUISE DE R\*\*\*,

SA BILLE-FILLE.

### LETTRE Ire

Paris, 28 Mai 1689.

J'AI reçu toutes vos marques de souvenir, ma belle, vos deux billets d'abord, et puis la curieuse gelation de vos aventures à la poste de...; le cachet de votre lettre m'en a dérobé le nom, et je vous le redemande: ce O iv

seroit dommage d'ignorer le lieu d'une ai belle scène; je l'ai trouvée digne de vous, et j'en ai diverti M. votre père. Comme je n'ai pu vous suivre dans votre route, cette lettre du moins préviendra votre arrivée à Caen. Ce seroit bien contre mes intentions, si je me trouvois jamais en arrière avec yous sur quoi que ce soit. Je sens que vous allez être un peu déroutée à Caen; il est bon d'apprendre à vivre par-tout. Votre grand'mère vous a envoyé une duegne un peu ennuyeuse, à ce que ie vois; ma fille, vous trouverez rarement des demoiselles Broon, arrangezvous là-dessus. L'objet de votre voyage est de donner une marque de respect et de complaisance à la grand'mère de votre mari, qui souhaitoit passionnément de vous voir. Je ne vous recommande rien par rapport à elle; je sais de quelle manière vous remplissez tous vos devoirs.

Votre beau-père est à Fontainebleau;

### DE LA COMTESSE DE L. 321

ilme mande qu'on s'y amuse beaucoup, et que les comédies de Corneille y sont fort goûtées. Le bonheur et la santé de la belle Fontange s'affoiblissent insensiblement. Madame de Montespan règne toujours. Cependant l'ascendant que prend une rivale plus dangereuse que la duchesse, augmente de plus en plus, et empoisonne tous ses triomphes. J'ai l'avantage d'être fort indifférente à ces divers intérêts, et j'aime à prévoir que dans tous les tems de votre vie, vous penserez sur cela comme moi. Je n'ai point reçu de nouvelles de votre mari depuis votre départ; vous sachant à Caen, sans doute il vous y écrira directement. Votre frère a eu deux accès de sièvre qui n'ont pas eu de suite. J'ai été le voir; toute la maison de M. Dufresne étoit en l'air : au lieu de remercier, j'ai grondé. Voilà comme on accoutume un enfant à se croire d'une grande importance dans le monde! Je me suis donc moquée des soins excessifs prodigués à mon fils; je l'ai fait lever, se chausser lui-même; et comme il faisoit beau, je lui fis faire le tour du parterre sans qu'on lui donnât la main: il tomba, et se releva tout seul. Il m'a paru que madame Dufresne me trouvoit un peu dure; ce qui me fait voir qu'il faudra de tems en tems aller lui donner de ces grands exemples de fermeté.

M. de Lavardin épouse mademoiselle de Noailles. Madame de Mouci joue dans ce mariage un grand rôle en procédés, et un plus grand en paroles. La sœur de la belle duchesse se marie à M. de Molac. Le roi donne cent mille écus; d'autres disent davantage. Le comte d'Osmond assure que rien n'est si sot que la Fontange. Je ne m'étonne donc point si sa faveur commence à décroître. Au surplus, ce décroïssement de faveur est presque un secret; je vous le confie, en vous laissant à deviner de qui je le tiens.

### DE LA COMTESSEDE L. 323

Adieu, ma belle; amusez-vous, portez-vous bien; donnez-moi souvent de vos nouvelles. J'ai beau me tourner de tous côtés, je ne vous apperçois point; et cela me paroît au moins fort étrange.

## II. LETTRE.

14 Juin 1680.

Jene dout dispoint, ma belle, que vous n'eussiez une tendre réception. Vous avez donné à madame votre grand'mère le seul instant de joie qu'elle ait eu peut; être depuis la mort de sa fille. Votre mari et son frère sont tout ce qui lui reste de neuf enfans dont elle s'est vue entourée. Voilà, ma chère enfant, de grands motifs pour lui prodiguer vos attentions et vos soins; vous ne cont noissez d'elle encore que les expressions de son cœur, c'en est assez pour qu'elle doive beaucoup attendre du vô-

tre. Je ne vous connois d'autre désaut que celui d'être sans miséricorde pour les pauvres d'esprit. J'ai peur que madame D\*\*\* ne soit dans leur classe. Je sais bien qu'en ce cas même, vous êtes incapable de manquer de respect pour elle; mais peut-être seriez-vous froide, inattentive: tenez-vous là-dessus sur vos gardes, ma belle; je prendrois parti contre vous.

Votre beau-père m'a fait voir la lettre que vous lui avez écrite; il en est trèscontent, et vous répond tandis que je vous écris moi-même. Il fait un tems affreux: je pense avec regret que vous m'en avez pas un plus beau. Vous me ferez plaisir de me parler des dames de Caen. Vous êtes bien prévenue que la hauteur domine dans cette ville; mettez en exemple, je vous prie, que les femmes de Paris ne sont pas aussi ridicules. Madame de Coulanges se prépare à faire un voyage à Lyon; il ne tiendroit qu'à elle d'être la favorite en

## DE LA COMTESSE DE L. 325 titre de madame de Maintenon: le crédit de celle-ci est au comble. Il ne faut pas disputer des goûts, dit-on; mais elle ne captiveroit pas le mien. Je rends hommage à son esprit, fort au dessus de la classe ordinaire; cependant je ne puis vous dire combien il me semble qu'on pourroit y souhaiter de choses. Je la voyois souvent dans le commencement de mon mariage à l'hôtel de Richelieu; je lui trouyois de la sécheresse, de la petitesse, du pédantisme; enfin elle ne me plaisoit point du tout. Son étoile est assurément bien surprenante. Quel début! quel chemin! quel terme! et peut-

etre n'y est-elle pas encore arrivée.

Votre mari m'a écrit; il se disposoit à partir pour Rome: il me rend fort bon compte des différentes villes qu'il a parcourues. M. Broon mande au comte des biens infinis de lui. M. votre père se porte bien, et me charge d'obtenir grâce auprès de vous pour sa paresse; il compte cependant vous

écrire la semaine prochaine. Votre amie, madame de Damas, vous prie de lui donner de vos nouvelles : elle est vive pour vous; c'est un de vos prodiges. Vous n'avez pas encore écrit à mademoiselle Broon; je ne puis l'approuver: votre sœur lui fait tourner la tête; cependant elle a l'indulgence de l'aimer, et la petite fille l'aime aussi à sa manière.

Madame Stuart sit sa profession le jour de la Pentecôte: elle n'a que vingt ans; on la dit fort belle et bien faite. Quel courage! Il y avoit un monde prodigieux à cette cérémonie. J'avois des billets dont l'abbé de la Roche profita: peut-être en aurois-je fait usage pour un autre couvent; mais la profession d'une carmélite me fait frissonner. C'est l'abbé de Brou, aumônier du Roi, qui a fait le sermon; il a eu du succès, mais pas universellement. L'évêque de Chalons Vialart est mort; on dit que celui de Cahors le rempla-

cera. Le marquis de Château-Neuf a la pension de ministre. M. le duc de Villars épouse mademoiselle de Brancas dont la beauté est divine. Le Roi lui donne cent mille francs. Voilà tout ce que vous aurez de moi pour aujourd'hui, ma très-belle, sans oublier de vous embrasser de tout mon cœur.

# III°. LETTRE.

28 Juin 1680.

JE comprends, ma belle, que la vie que vous menez vous étonne un peu; vous n'avez point été accoutumée à passer les journées auprès d'une table verte, et Dieu vous préserve d'agréer jamais cette manière de vivre! Mais aussi faut-il que vous appreniez à vous prêter aux dirconstances de bonne grace; vous devez cette complaisance à madame D\*\*\*. Je vous approuve fort

de vous ennuyer chez elle; je ne vous pardonnerois pas de la laisser s'en appercevoir. Vous me dépeignez fort bien vos grandes madames; je les vois d'ici. Ma belle, je veux yous recommander une chose; c'est de ne vous pas lier avec la petite marquise de U\*\*\*; on la dit très-séduisante : je sais qu'on la reçoit par-tout; mais elle est horriblement décriée. Soyez persuadée qu'il y a tout à craindre, et rien à gagner dans le commerce d'une femme galante. Vous ne sauriez trop mépriser les mauvaises mœurs; on n'imagine pas combien de vices elles entraînent. Soyez polie avec la marquise de U\*\*\*, mais tenez-vous sur la réserve avec elle.

Votre-beau-père est allé passer trois jours à Fontainebleau. Le voyage de Flandres est arrêté. Madame la Dauphine s'amuse beaucoup de la chasse et de la pêche. Il y a quelques jours que faisant ce dernier exercice, un



paysan qui la regardoit, dit assez haut: Madame la Dauphine pêchera tant qu'elle voudra, elle ne prendra jamais aussi bien qu'elle a pris, faisant allusion au Dauphin. On redit ce mot à la princesse; elle fit donner deux louis au paysan.

Madame de Sainte-Maure a une espèce de fluxion de poitrine. Je sus hier la voir; elle avoit un cercle de vingt personnes, et parloit, toussoit, étrangloit de telle sorte, que je me retirai au bout d'un quart d'heure, pour ne la pas voir suffoquée. M. Le Camus, le maître des requêtes, est mort il y a trois jours. Madame de Montmorency qui se louoit beaucoup de ses bons conseils, le regrette fort. Mon enfant, vous n'imagineriez pas ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Quoique le tems fût assez vilain, je propose à madame de Roquépine une promenade au Luxembourg; elle l'accepte. Vous savez que nous cher-

chons toujours les allées solitaires. Nous trouvons sur un banc une jeune femme, d'une pâleur, d'une maigreur inexprimable; la mort et le désespoir étoient dans ses yeux. Nous passâmes deux fois devant elle, sans qu'elle parût s'en appercevoir; nous vînmes ensuite nous asseoir sur le banc où elle étoit, sans qu'elle nous regardat; nous dîmes quelques mots entre nous, sans qu'elle eût l'air de nous entendre; ensin, je me hasardai de lui adresser la parole. Elle porta sur moi des regards farouches, et ne me répondit point; elle sit même un mouvement pour suir; mais la retenant, et faisant passer madame de Roquépine de l'autre côté, nous la serrâmes pour l'empêcher de s'échapper. Que voulez-vous apprendre, dit-elle, d'une malheureuse comme moi? - Nous voulons vous soulager, lui dis-je. - Vous n'en avez pas le pouvoir, répondit-elle. - Il n'est point de maux, lui répliquai-je, que

DE LA COMTESSE DE L. 331 la réflexion et le tems ne puissent adoucir. - Il n'y a plus de tems pour moi, reprit-elle, je ne sourirai plus qu'à la mort. O mort! que tu me paroîtras belle! ajouta-t-elle, en joignant les mains et levant les yeux vers le ciel, avec une expression qui nous remplit de terreur. Nous lui parlâmes encore, mais elle s'obstina à ne nous plus répondre. J'appercus le petit Du Laurent qui se promenoit seul; nous nous levâmes, en saluant cette malheureuse femme qui nous rendit assez respectueusement le salut; et nous approchant du petit Du Laurent, nous le chargeâmes d'épier cette femme sans qu'elle s'en apperçût, de la suivre, et de prendre, dans l'endroit où elle demeuroit, tous les éclaircissemens possibles. Suspendez votre curiosité, ma belle, vous ne saurez rien de plus aujourd'hui; j'ai des visites indispensables. Remerciez madame D\*\*\* de toutes ses honnêtetés pour moi. Je n'ai pas le tems de vous nommer toutes les personnes qui me demandent de vos nouvelles. Votre frère se porte bien, votre beau-frère aussi. Ma fille m'a écrit une lettre dont on pourroit faire un écriteau de porte, mais dont l'ortographe au moins n'est pas ridicule. Voici ce qu'elle contient: Ma chère maman, recevez le premier témoignage de respect que ma main ait encore tracé; s'il n'est pas agréable à vos yeux, je desire ardemment qu'il aille à votre cœur.

Je vous embrasse tendrement, ma belle.

# IV. LETTRE.

16 Juillet 1680.

Vous êtes bien impatiente, ma belle, de connoître les aventures de la malheureuse femme dont madame

### DE LA COMTESSE DE L. 333

de Roquépine et moi avons fait la rencontre. Apprenez donc que M. Du Laurent, commis par nous à sa garde, l'observa près de deux heures après que nous l'eûmes quittée, qu'elle resta sur le même banc, dans la même attitude. Vers les neuf heures et demie elle sortit à pas lents du Luxembourg, et se rendit chez une sage-femme appelée Morel, demeurant dans la rue du Colombier, pres de Saint-Sulpice. Le petit Du Laurent vint aussitôt m'en rendre compte; il avoit fait sa commission avec beaucoup de prudence, sans parler à personne et sans être remarqué. J'envoyai le lendemain Agathe de grand matin chercher la dame Morel; je la questionnai plus d'une heure, sans pouvoir en obtenir le moindre éclaircissement, se défendant toujours de manquer au secret qu'impose sa profession. Je la louai beaucoup de ses bons principes; mais étant parvenue à lui persuader que mes questions n'a-

voient d'autre motif que celui d'arracher cette jeune personne au malheur ét au désespoir, elle me dit enfin, que cette pauvre créature étoit venue chez elle, il y avoit trois mois, accompagnée d'un homme d'une trentaine d'années environ, et d'une figure angélique; que tous deux étoient vêtus proprement et simplement; qu'ils se disoient maries; qu'ils avoient pris deux chambres garnies chez elle, sur le derrière, qui donnoient l'une dans l'autre, moyennant douze francs par mois; qu'ils étoient convenus qu'elle nourriroit la semme seulement, à raison de vingt sols par jour, et que l'accouchément (car elle étoit grosse) lui seroit payé ce qu'elle avoit coutume d'exiger. Pendant une quinzaine de jours le prétendu mari parut vivre dans la plus grande intelligence avec să femme; cependant il sorfoit régulièrement à sept heures du matin, et ne rentroit que vers les neuf heures du

### DE LA COMTESSE DE L. 335 -

soir, qu'il apportoit sous son manteau un pain mollet, une bouteille de vin, un poulet ou l'équivalent, et quelques fruits. Souvent ils invitoient la sagefemme de souper avec eux. La jeune personne sentit des douleurs le seizième jour sur les cinq heures du matin, et n'accoucha que la nuit suivante vers les deux heures, d'une fille. Le soidisant mari ne la quitta pas un moment et ne se coucha point; il sortit à cinq heures du matin, et revint une heure après avec une nourrice; alors tirant la sage-femme à part, il lui donna deux écus, la priant d'aller à la paroisse faire baptiser l'enfant, et lui recommanda de la nommer Justime. Il demeura cette journée encore avec sa femme, et passa la nuit auprès d'elle sans se coucher; mais le lendemain il reprit son train de vie ordimaire, sortant à sept heures du matin, et ne rentrant qu'à neuf heures du soir, de quoi la jeune personne ne témoi-

gnoit aucun chagrin; ce qui dura jusqu'à la cinquième semaine que, sortant à son heure accoutumée, il chargea la sage-femme de remettre un billet à sa chère Pélagie (c'est ainsi qu'il la nommoit) dès qu'elle seroit éveillée. Voici ce que ce billet portoit: C'est à regret que je vous dis adieu, ma chère Pélagie; mais faites-vous justice, et jugez si le marquis de B\*\*\*, qui a de la fortune, peut épouser la fille d'un négociant. Tâchez de vous réconcilier avec votre famille; yous n'êtes pas la première fille à qui pareille aventure soit arrivée. Si vous avez besoin d'argent, faites-en demander au sieur Gérard, rue Guénégaud, chez un tapissier; comme je vous connois et que je vous estime, il vous donnera ce que vous lui ferez demander. Consolez-vous, ma pauvre Pélagie, et comptez toujours sur mon amitié. Ne soyez point inquiète de votre fille, elle est sous la protection de Dieu: dans

# DELA COMTESSE DE L. 337

dans quelques années vous pourrez vous réunir; mais dans ce momentci. il faut de la décence et du sec et. Je remis, continua la Morel, ce billet à la malheureuse Pélagie, sans savoir ce qu'il contenoit. Ah! madame, je n'ai point vu de pareille douleur en ma vie; je ne puis me le rappeler sans fondre en larmes. Depuis ce moment ce n'est plus une créature humaine, c'est un squelette; cette petite personne que j'ai vue si fraîche, si blanche. si jolie, je n'en peux tirer que quelques paroles par-ci, par-là. Le coquin lui a fait l'amour deux ans de suite ayant de la séduire : il demeuroit à Sedan chez son père; j'ai vu sa prome esse dmariage bien signée; c'est un scélérat. Ce récit m'a fait une grande pitié, ma chère enfant. vous le jugez bien. Mais, ai-je demandé à la bonne Morel, cette pauvre créature n'est-elle pas dans le besoin? Pas encore, m'a t-elle répondu : la pauvre petite avoit apporté huit cents livres, il lui en reste encore quatre; elle dit que c'est plus qu'il ne lui en faut pour le tems qu'elle doit vivre, et que si sa vie se prolonge, elle a quelques nippes dont elle se défera.

Je lui ai lou: un petit cabinet garni tout auprès de ma chambre; le lit en est bon, il ne lui conte que quarante sols par mois; elle ne me donne plus que douze sols pour sa nourriture; nous mangeons' ensemble : mon Dieu! à peine puis-je lui faire avaler un peu de bouillon ou un peu de vin. Je voudrois qu'elle ne me payat point du tout; mais elle a trop de cœur. Oh! ne craignez pas qu'elle sasse jamais rien demander à la rue Guénégaud. Enfin, lui demandai-je, comment passe-t-elle sa triste vie? Elle pleure toutes les nuits, me répondit-elle; tous les matins elle va bien exactement entendre la sainte messe; quand il fait un tems passable, elle va sur les trois heures

## DE LA COMTESSE DE L. 380 rêver au Luxembourg, jusqu'à neuf heures qu'elle vient souper avec moi, ou, pour mieux dire, me voir souper. Elle aimoit à lire, elle n'ouvre plus un livre; enfin elle est toujours comme vous l'avez vue. Je congédiai la bonne Morel, en lui recommandant de me revenir voir. Je voulus lui donner deux louis, elle les refusa. - Gardez-les, ma, dame, me dit-elle, pour mademoiselle Pélagie; elle en aura peut être besoin quelque jour, Cette malheureuse fille m'occupe beaucoup, mon enfant; je rêve aux moyens de soulager sa situation; si vous étiez ici, vous me donneriez conseil. Cette tragique histoire m'a menée si loin, qu'il ne me reste que le tems de vous assurer de toute

Madame de Sainte-Maure est dans une très-pénible convalescence.

ma tendresse.

# Ve. LETTRE.

28 Juillet 1680.

'A 1 reçu vos deux lettres le même jour, ma charmante fille; mon cœur est touché de la consolation que vous trouvez à mécrire, et de la joie que mes nouvelles vous causent. Votre ennui me fait d'autant plus de pitié, que je le conçois. Vous me dites, pour l'excuser, des choses trop aimables ét trop obligeantes. Si ma société vous plaît autant que vous nten assurez, c'est sans doute par un sentiment de retour, la vôtre m'étant aussi chère qu'elle m'est agréable. Patiéntez encore un peu, ma belle, vous êtes plus qu'à moitié de la tâche. L'amitié que yous témoigne madame D\*\*\* doit soutenir votre courage. yous avez eu raison de vous défendre

de la proposition qu'elle vous a faite de payer les frais de votre voyage; cependant si elle insiste, vous pouvez sans scrupule céder à sa volonté, sa fortune lui permettant de vous donner cette marque d'attention, qui d'ailleurs me paroît fort à sa place.

Je vous ferai donc plaisir de vous reparler de Pélagie dont le sort vous intéresse. Ma belle, je ne puis parvenir à la voir; je suis retournée deux fois à ce dessein au Luxembourg, où je sais qu'elle continue d'aller; il ne m'a pas été possible de l'y rencontrer. J'ai revu seulement la bonne Morel pleine de bonne volonté pour cette jeune personne: elle sent qu'elle seroit plus convenablement ailleurs que chez elle; mais comment les séparer? Pélagie n'y consentiroit jamais. Si je pouvois gagner sa consiance, je tenterois de la mettre en pension chez mes dévotes; elles ont eu de grandes attentions pour ma fille;

P iii

### LETTRES

342

toutes les deux sont douces et honnêtes! et la cadette ne manque ni d'esprit ni d'instruction. Je ne sais comment il arrive que je ne puisse obliger personne sans avoir l'air de faire une intrigue. J'estime la fierté; mais son excès est une exagération d'orgueil qui m'est insupportable. Le mauvais tems nous a empêchés d'aller à Atis le mois passé; maintenant c'est la chaleur qui, ce mois-ci, a été extrême; nous nous y retrouverons ensemble, ma belle, au commencement de septembre, notre mois favori. Votre beau-père, qui vous écrit de son côté, m'a disputé le plaisir de vous apprendre les nouvelles. J'oubliai dans ma dernière lettre de vous mander le mariage du comte d'Alègre avec la fille de la Dufresnoy. M. votre père, en sa qualité de cousin, ne veut plus le recevoir; d'après cela, vous jugez bien que nous ne nous sommes fait écrire chez aucuns d'eux. M. de Louvois est bien le maître de nous en faire

### DE LA COMTESSE DE L. 343

· la mine: son maître ne nous l'a jamais faite; cependant je n'ai jamais mis le , pied chez aucune de ses favorites, et M. de L \* \* \* leur fait très-rarement sa. cour, quoiqu'il aille, vous le savez, tous les quinze jours régulièrement, soit à Saint-Germain, soit à Versailles. Votre sœur vint enfin dîner chez moi la semaine passée, pour la recompenser du beau billet qu'elle m'écrivit il y a quelque tems; elle commence à lire, à peu près. Je lui ai fait quitterl'habit de Sainte-Marie; mais elle eston ne sauroit plus simplement vêtue: sa figure n'a pas besoin de parure; il me semble qu'elle est encore embellie: sa taille est parfaite; tous ses mouvemens ont de la grâce, de l'adresse et de l'agrément. Elle m'a demandé un maître de danse; je le lui ai donné sans m'en faire prier : c'est, je crois, le seul talent qu'elle sera jamais capable d'acquérir. Il faut que mademoiselle Broon ait une patience à toute

épreuve, pour n'être pas rebutée de ce caractère indomptable: elle y trouve cependant un peu de changement; l'orgueil l'a guérie du mensonge. C'est un grand vice de moins; mais elle est entêtée, impertinente, dédaigneuse, absolue, moqueuse, légère; lui en reste-t-il assez? Cela me désole, ma chère enfant. Je sais que vous avez eu dans votre enfance une partie de ces défauts; mais vous aviez un cœur que votre sœur n'a point; elle n'aime personne, si ce n'est mademoiselle Broon: encore!

Voici l'abbé Le Bossu qui m'interrompt fort à propos; car j'étois sur un triste chapitre. Il vous présente ses

respects.

La marquise de Raray-la-Dangennes est morte d'hier: la comtesse de Fleix se meurt: ces deux nouvelles manquent à la gazette que votre beau-père m'apporte. Adieu, ma fille bien aimée: je vous embrasse mille fois.

# VI°. LETTRE.

8 Août 1680.

Ma chère enfant, je plains d'autant plus votre ennui, que vous vous faites beaucoup de violence pour le dissimuler. J'en juge ainsi, parce qu'en recevant vos tristes complaintes, on me remit une lettre de madame D \* \* \* qui me fait de grands éloges de vous, en insistant très-particulièrement sur votre politesse et votre égalité. Jugez, ma belle, combien cette lettre m'a fait de plaisir, et combien je me réiouis de vous voir autant d'empire sur vous-même; car il est peut-être moins difficile encore de surmonter l'affection de l'ennui, que d'en cacher l'expression. Soutenez, je vous supplie, votre réputation et votre courage; ce seroit dommage d'échouer au port

Pour moi, si je ne m'ennuie pas des visages que je vois, il en est un fort à ma fantaisie, auquel j'étois toute accoutumée, que je trouve fort à redire de ne point voir depuis plus de deux mois. Le départ du roi va faire un grand vide à Paris. Ce n'est pas seulement le fâcheux état de la santé de la belle duchesse qui l'empêche d'être du voyage: ma belle, il est trèssûr qu'elle n'est plus aimée. Elle est à Chelles actuellement, plus affligée de ce malheur, que de ses maux que l'on croit pourtant sans ressource. Je fus à Saint-Germain le mois passé. Madame de Montespan, l'impérieuse madame de Montespan me sit tant de caresses, que je m'en sentis émue de pitié. Madame de Nevers étoit charmante. Je vis encore d'autres beautést madame de Villars les effaçoit toutes; cependant elle a un œil sensiblement plus petit que l'autre. Le roi me sit Phonneur de me demander des nou-

DELA COMTESSE DE L. 347 velles de M. votre père, disant qu'il étoit inquiet de ne le point voir avec. moi. Au jeu de la reine, il dit à M. de Grammont, qui tenoit le jeu et qui perdoit beaucoup: «Si vous voulez ramener la fortune, faites couper madame » de L \*\*; sa main est faite pour por-» ten bonheur. » La reine avoit l'air chagrin : elle en a lieu sans doute; mais aussi pourquoi n'est-elle pas plus aimable? Je fus au petit cercle de madame la Dauphine où je n'avois pas encore été Sa laideur me frappa commé la premiète fois: il faut convenir qu'elle est choquantes; mais ses manières en effacent l'impression. Elle parle peu et panle bien; elle a l'art de faire parler les autres, et sa facon d'écouter est fort obligeante. Elle aime la vie particulière. On lui reproche de préférer à toutes ses dames, la femme de chambre Allemande qui est; venue à sa suite. Avant de blamer scette preférence, il faudroit savoir si elle est ou

n'est pas méritée. Hier je passai la plus grande partie de ma joubnée avec madame de la Fayette. Le tems, qui efface les petites douleurs aussi rapidement qu'il s'écoule senvenime les grandes par la pesanteur de son poids. Jamais je n'ai vu cette pauvre femme aussi profondément affligée; elle n'en relevera pas, cette mort est pour elle le son de la cloche sunèbre. Tout ce qu'elle aime lui manque dans ce moment. Madame de Coulanges est à Lyon; madame de Sévigné en Bretagne; son fils en Flandres. Je ne me flatte pas de remplir tous ces vides auprès d'elle; mais je me promets bien de l'aller voir le plus souvent qu'il me sera possible. Je n'entends point parler de Pélagie; s'ill lui arrivoit malheur, la Morel est sûre de me frouver toute prête au besoin. Votre sœur fait des progrès surprenans dans la danse. Je fu<sup>8</sup> l'autre journa son parloir assister à sa leçon : c'étoit la quatorzième ; elle exéDE LA COMTESSE DE L. 349 cute en vérité tout ce qu'il semble qu'on pourroit exécuter à la trentième. Mais je veux vous amuser d'une lettre qu'elle a écrite à mademoiselle de la Grange qu'on vient de retirer du couvent, et qui a trois ans plus qu'elle. Mademoiselle Broon m'en a donné secrètement la copie.

LETTRE de mademoiselle de L\*\*\* à mademoiselle de la Grange.

Salut, ma sidèle camarade. Vous sappelez-vous que j'ai fait un soupir en racevant vos adieux? eh bien! je fais trois sauts en recevant votre lettre. Vous allez dire que je nei suis pas autant capable d'avoir de l'affliction que d'avoir de la joie: point du tout; mais c'est que je chasse l'une et que je retiens l'autre, par la raison que le chagrin me feroit beaucoup de mal, et que le plaisir me sait beaucoup de bien. J'en ai insiniment, ma bonne camarade;

passer, disant que vous n'en serez pas surprise.

### Madame de L\*\*\* continue.

N'avez vous pas regret de n'être pas en correspondance avec votre sœur? Mais elle n'auroit pas avec vous le même épanchement qu'avec sa fidèle camarade. On dit que cette petite de la Grange est aimable et remplie d'esprit. Les folies de ma fille l'amusoient extrêmement; ce qui faisoit que mademoiselle Broon n'aimoit pas trop qu'elles fussent ensemble. Votre beaupère n'a pas encore fixé le jour de son départ; s'il le recule, il ne restera que deux fois vingt-quatre heures a Caen. Ne vous tourmentez pas ladessus, ma belle; vous serez de retour ayant la fin du mois, dussé-je aller yous chercher moi-même ; je desire aussi vivement que vous le moment de vous revoir et de vous embrasser.

e da kan e ka di 🔎 sharini. 🛍 j

# VIF. LETTRE.

Jeudi 15 Août 1680.

VOTRE beau-père partira sûrement après demain samedi, ma fille, et de de lundi en huit vous serez toute établie, ici. Je me fais autant de plaisir de vous le mander, que vous en aurez de l'apprendre. Ma joie sera grande de me retrouverhavec vous; j'ai senti votre absence d'une manière dont vous devez être contente. Que nous allons nous dire de choses! cachez à votre pauvre grand'mère une partie de l'empressement que vous aurez de nous venir retrouver; assurez la bien que vous irez la revoir l'année prochaine avec son petit-fils. Votre beau-père lui mènera le chevalier en allant vous reprendre; n'en parlez point à madame , on veut lui en donner la sur-

prise. M. votre père vous attend avec beaucoup d'impatience; il n'a pastrouvé votre absence moins longue que moi: vous le reverrez (je l'espère du moins) en parfaite santé. J'ai retenu pour de mardi en huit plusieurs de vos amies asouper; vous penséz bien que madame de Damas n'a pasété oubliée. Madame de Montmorency et madame de Roquépine se sont priées de la fête; je pense que vous ne les trouverez pas de trop. On dit l'évêque de Pamiers mort. Voila donc tous les défenseurs de la bonne doctrine qui disparoissent: il ne nous reste plus guere d'évêques sur le modèle de ce dernier; c'étoit une pureté, une simplicité, une charité dignes de la primitive Eglise. Le chevalier de Bezon a la petite vérole confluente: s'il en réchappe, il sera vraisemblablement moins joli, et peut-être plus aimable. Vous savez, ou vous ne savez pas que madame Cornuel disoit du marquis de Rabodanges; qui étoit fort vain de sa naissance: Mon Dieu! que le marquis de Rabodanges seroit aimable s'il n'étoit pas gentilhomme! elle auroit pu dire du chevalier de Bezon: Mon Dieu! qu'il auroit d'esprit s'il étoit un peu laid! Et voila comme il y a beaucoup d'avantages dont la perte seroit un gain. Consèrvez tous les vôtres, ma belle, puisque vous n'abusez d'aucun. Je vous attends avec une tendre impatience.

lei finissent les lettres de madame la comtesse de L\*\*\*. On en a retrouvé beauconp d'autres mais la plupart sans date et sans suite. On n'a pagjugé devoir en grossir ce volume.

FIN.

## APPROBATION.

J'A I lu, par l'ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un manuscrit intitulé, Lettres de Madame la Comtesse de L\*\*\* à M. le Comte de R\*\*\*; et n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impression. A Paris, ce 4 avril 1785.

Blin de Sainmore.

### PRIVILEGE DU ROL

FRANCEET DE NAVARRE: A nosamés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: Salut. Notre bien amé le Sieur Barrois l'ainé, Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé Lettres de Madame la Comtesse de L\*\*\* à M. le Comte de R\*\*\*,

s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES. voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume. pendant le tems de dix années consécutives. à compter de la date des présentes : FAisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéif-Sance; comme aussi d'imprimer ou saire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage sous quelque prétexte que ce puille être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de saisse & de confiscation des exemplaires contrefaits, de six mille livres d'amende, qui ne pourra être modétée, pour la première fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts; conformément à PArrêt du Confeil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires

de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage se fera dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilège; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même etat où l'approbation y aura été donnée, Es mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres; mu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit seur Hue de Miromenic; le tout à peine de nullisé des Présentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses hoirs pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit sait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit

ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelies, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraire s CAR tel est notre plaisir. Donné à Paris, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-cinq, & de notre Règne le douzième. Par le Roi en son Conseil,

#### LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, nº. 296 folio 435, conformément aux dispositions énon ées dans le présent Privilège; & à la charge de emettre à ladite Chambre les huit exemplaires prescrits par l'arret du Conseil du 16, avril1785. A P. vis, le 11 Novembre 1785.

LE CLERC, Syndic.

Stime of the state of the state

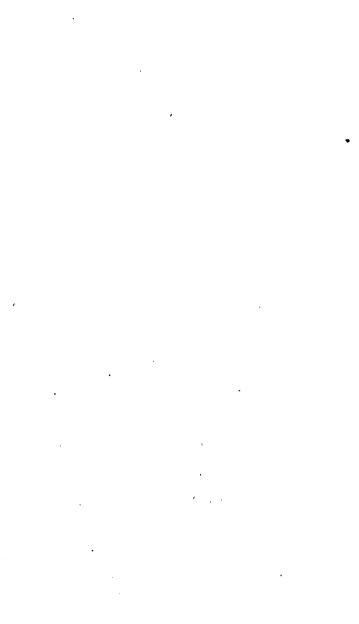

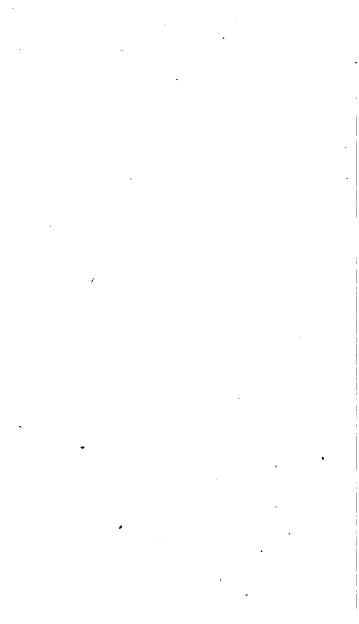

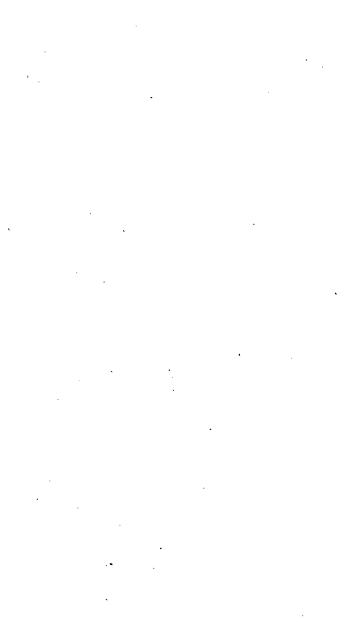

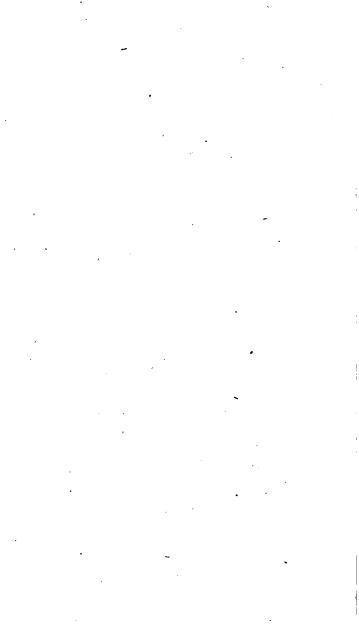

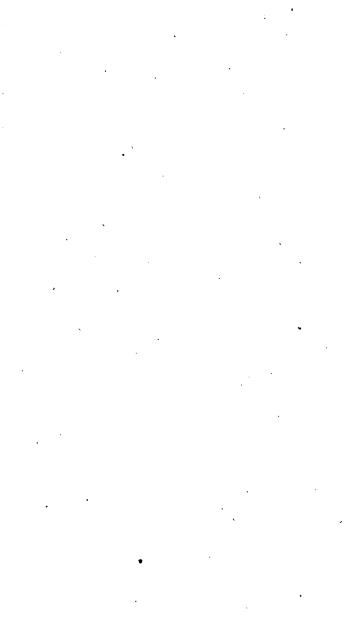





